# ثلاثة وثلاثين قرن من الكمازيغيير.

تأليف: محمد شفيق



# نلاثة وثلاثين قرن من **غاريخ** (المازيغيير.

كل حقوق النشر محفوظة للمؤلف

تأليف: محمد شفيق



إسهامهم في صنع التاريخ مع أطراف متعددة متعاقبة، خلال ما يربو على ثلاثة ألاف سنة، عوَّدهم أن يوطنوا أنفسهم على نسيان الماضي، لأن ذكره، حينما يتكرر، لاينتج منه إلا التبجح ونوع من التشبب كالذي يهواه الشيخ الهرم الكُنتي الفاقد الأمل في المستقبل. والواقع أن التاريخ لايمكن أن يكون الا «علما خت الحراسة» (1) لأن البحث العلمي الحق يقتضي من الباحث أن يتجرد من كل ما هو ذاتي في تفكيره ووجدانه.

وإذا كان من المستحيل على المؤرخ حتى في عصرنا هذا المستوعب لمفهوم «الموضوعية» – أن يتجرد من المشاعر الوطنية. أو القومية، أو الدينية، ومن التصورات المذهبية، فما بالك بمن أرِّخوا لماجريات العصور الغابرة، إذ كانت العصبيات، على اختلاف أشكالها ودرجاتها، هي قوام التماسك الاجتماعي، وكان التعصب للدين، أو للجنس والعرق، يعد بمثابة الفضيلة الاولى!.

إن في موقف الأمازيغيين فجاه ماضيهم لنوعا من النبل والشهامة، فكأنُّ لسان حالهم يقول: فليكن ذلك الماضي ما كان، إنه لا يهمنا.

لكن فيه أيضا نوعا من الغفلة والسنداجة، مادام لأقوال الناس في الناس تأثير على تصورات عامة الناس وتخيلاتهم وتبلور آرائهم سواء أكانت تلك الأقوال صادقة أم كانت كاذبة. وما أكثر ما قاله الناس بخصوص الأمازيغيين منذ فجر التاريخ،

#### المقدمة

من الاقوال الشائعة التي هي عند عامة الناس بمثابة الحكم الفلسفية أن «التاريخ ذاكرة الشعوب». وإذا كان الأمر كذلك، فلا شك أن الشعوب تتذكر ما مربها من العقود والقرون والعصور كما يتذكر الأفراد ما مربهم من الأيام والشهور والسنين. والمعلوم أن من الأفراد من له ذاكرة قوية، ومنهم من له ذاكرة قوية ومنهم من له ذاكرة ضعيفة، لكنهم يلتقون جميعا في ميلهم الى زخرفة ذكريات الماضي وجميلها، وإلى طرح كل ما هو عبء ثقيل على ضمائرهم وإزالة كل غبشة تشين صورة أيامهم الفارطة كما يشتهون أن يتخيلوها، ولهذا يكره الأفراد وجود شهود صدق على ماضيهم، ولا تختلف في ذلك الشعوب عن الأفراد، غير أن بعضها ينشغل بتكاليف الحاضر عن أخبار الماضي، باستمرار، فتمر به الأزمان تلو الأزمان، إلى أن يقتصر علمه بما سلف من دهره على ما يحكيه له غيره، والغالب أن ذلك «الغير» لا يمكن أن يكون إلا ندًّا سبق له أن كان عدوا للأسلاف والأجداد، أو كان لهم خصما، في أحسن الحالات.

ولعـل الأمازيغيـين خير نموذج لـلأم التي لم تكـن لها ذاكرة خاصة بهـا، مادامت الذاكرة هـى تدوين السـيرة الذاتية. فكأنًّ

<sup>1</sup> \_ هذا عنوان كتاب فرنسي لصاحبه "مارك فيرُو":

Marc Ferro "L'histoire sous surveillance", Editions Calmann -Lévy, Paris, 1985.

والأمازيغيون سكوت. ولعلهم اليوم أحسن الأم حظا في القدرة على استطلاع الحقائق عن غابر أزمانهم بكيفية موضوعية، ذلك لأنهم لم يتيحوا لأنفسهم قط فرصة تزييف ولا تزويق؛ عهدتهم في خليل تاريخهم وتركيبه كلها على من كتبوا في شأنهم بالتوالي ابتداء من عهد الفراعنة الأول وانتهاء بعهد ضباط «التهدئة الفرنسية»، أي على خصوم تنطبق على رواياتهم لتاريخ الأمازيغيين، أحسن ما يكون الأنطباق، القولة المأثورة المقتبسة من الذكر الحكيم «وشهد شاهد من أهلها...» وقد كان أولئك «الأهل» الشهود هم الكتبة من المصريين القدماء. ومن اليونان والفينيقيين والرومان والوندال والبيزانتيين والعرب والفرنسيين والأسبانيين.

أما المشهود على أمرهم، فلو لم يـزل بعضهم ــ أو جلهم؟ ــ يحمــل ورقة تعريفه، لأيقننــا أنهم اندثروا منــذ زمان، وصاروا جميعا خبر كان.

وورقــة تعريف الأمازيغي، فــي وقتنا الحاضر، هــي قدرته على الافصاح بلغة «الزاي»<sup>(1)</sup>، أو تعاطفه معها، أوعدم تنكره للأجداد «محلقي الرؤوس، آكلي الكسكس، لابسي البرنس» وهو أضعف

الإيمان. أما من يدعي أنه براء من «الشلحاء» و«الشلوح» معا. فله ذلك، سواء أصرُّح أم للَّح أم أسرُّ. لأنه حرفي أن ينتسب أو يتنسُّب كما يشاء، حرحتى في ترجيح جانب المعرفة الأسطورية على جانب المعرفة العلمية، ما لم يمل إلى فرض معتقداته على غيره، ولم يجعل تنسُّبه وسيلة للتسلط والهيمنة.

الرباط 08 صفر 1409 الموافق 21 شتنبر 1988 المؤلف

<sup>1</sup>\_حرف (الـزاي) من الحروف التي يكثر سـماعها في اللغـة الأمازيغية، وهو نوعـان: زاي مرقق وزاي مفخم، والتمييز بينهما في النطق والكتابة ضروري، لأن بالترقيق والتفخيم يفرق بين مدلول ومدلول. «ئزي»، بالزاي الرقيقة، هو الذبابة؛ بينما «ئزي» بالزاي المفخمة هو المرارة التي تفرز المرَّة، وقد كان ابن خلدون يرسم الـزاي الامازيغية المفخمـة صادا في جوفها زاي مصغرة، أمـا الناصري (وغيره) فكان يرسـمها صـادا، وهي الأصل في اسـم «أزيلا» الحـرف الأن إلى «أصيلة»، والنسبة الصحيحة ألى تلك المدينة هي «الزيلاشي»، بشين تستحق أن يُبحث

(De Foucauld, II 673). قد يكون ذلك ناجًا من مجرد الاعتزاز بالنفس من قبل إمازيغن، لأن الشعوب تتخذ عادة أنسابها عنوانا للعزة والمناعة، وهو ما نعتقده.

تسمية «البربر» أنفسهم بـ «إمازيغن» ضاربة في القدم، وبها عرفهم أقدم المؤرخين، وعرفهم بها أقرب جيرانهم إليهم، وهم المصريون القدماء، مع قريف لاسمهم في النطق، ثم في الكتابة، له مبرراته اللغوية. كان المصريون القدماء في عهد «راعامسيس» الثالث يسمونهم «ماشوش» لأن اللغة المصريـة في ذلك الوقت كانت تقلب الزاي شينا، والغين شينا أيضا، بعد قلبه خاء، وتفصل في الكتابة بالواو (بواو فارقة) بين الحرفين المتجانسين (Grammaire, 27,28,29) وقد ذكر المؤرخ اليوناني هيكاتايوس Hekataios إمازيغن في القرن السادس قبل الميلاد باسم «مازييس «Mazyes وذكرهم هيروضوتوس Herodotos في القرن الخامس ق. م. باسم «ماكسييسHerodotos ». أما المؤرخون اللاتينيون فقد أوردوا الاسـم نفسـه محرفا إلى «مازاكـس Mazax أو الـي «مازيكـس Mazax » أو الـي «مازيكـس Mazikes ». وهـ أسـماء جمـوع (Collectifs) بمعنى واحـد، أطلقوها على «الشعب النوميدي» (Dictionnaire latin, 956) . ويظهر أن أول قبيلة أمازيغية كبرى احتكت بقدماء المصريين احتكاك حرب (1227 ق.م.) كانت تسمى «ليبو» وكانت مستوطنة لأراضى ليبيا الحالية (Berbères، عن هيروضوتوس، 11). وقد اختلط الأمر على المؤرخين الأول، ومنهم هيروضوتوس، فصاروا يسمون إمازيغن تارة باسمهم هذا محرفا قليلا أو كثيرا، وتارة باسم «ليبيا Libye

# إمازيغر. هم «البربر»

إمازيغن في اللغة «البربرية» جمع، مفرده: أمازيغ، وهو الاسم الذي يســمُّي به «البربر» أنفسـهم. مؤنث أمازيغ هو تامازيغت، يطلـق على المـرأة وعلى اللغة، عند قبائل التوارك المنتشـرة في قلـب الصحراء الكبرى، يُسـكُّن حرف الزاي فـي «أمازيغ» ويقلب إما هاء، وإما شـينا أو جيما، بحيث تنطق اللفِظة «أماهغ» عند التوارك الجزائريين، و«أماشغ» عند التوارك الماليـين، و«أماجغ» عند التوارك الماليـين، و«أماجغ» عند التوارك الماليـين، و«أماجغ»

كلمة أمازيغ، من حيث صيغتها اللغوية. اســم فاعل، وهي صيغة نادرة لم يوضع على وزنها إلا عدد قليل من أسماء الفاعل، وهي مشتقة حسب ما هو متوفر من القرائن. من الفعل «يوزغ» المنطوق «يوهغ» عنــد التواركــ الذي معناه غــزا، أو أغار. ويرى بعــض اللغويين أن «أمازيغ» مشــتق من فعل آخر اعتبروه مُاتا فــي اللهجات كلها، قد يكون هو الفعل «إزيغ» أو الفعل «يوزاغ» فــي اللهجات كلها، قد يكون هو الفعل «إزيغ» أو الفعل بين ثلاثة أفعــال أخرى، هي «ياغ» بمعنــى أصاب أو اعترى، و«يـاغ» أو«يوغ» بمعنـى أخذ أو نال أو ســقط أو اشــتعل أو أضــاء، و«يووغ» بمعنى رعــى فــي معنى انتجــع، وعلى أي حال، «أمازيغ» اســم مشــرب معنى النبل والشــهامة والاباء، سـواء في الغرب أو عند التوارگــمعنى النبل والشــهامة والاباء، سـواء في الغرب أو عند التوارگــمعنى النبل والشــهامة والاباء، سـواء في الغرب أو عند التوارگــمعنى النبل والشــهامة والاباء، سـواء في الغرب أو عند التوارگــمعنى النبل والشــهامة والاباء، سـواء في الغرب أو عند التوارگــمعنى النبل والشــهامة والاباء، سـواء في الغرب أو عند التوارگــمعنى النبل والشــهامة والاباء، سـواء في الغرب أو عند التوارگــم

2 \_ وفي المغرب الأوسط كانت القبائل النوميدية Plateaux مستقرة أو شبه مستقره في شرقي البلاد. بينما كانت قبائل «كَايتولي. Gaetulia » تنتجع في الأنجاد العليا Plateaux وقبائل «أيثيوبيا. Aethiopia » تشغل المنطقة الممتدة جنوب الأطلس الصحراوي.

1 ـ حسب ديزانج كانت قبيلتا «ماسايسيلي أو ماسايسولي،

Masaisuli, Masaesyli» و«بانيورايــى، Baniurae» تســـتوطنان

شــماليُّ المغرب الأقصى بين المتوسط شــمالا والحيط غربا ونهر

سبو جنوبا، وكانت قبيلة «أوتولولي، Autololes » منتشرة في

السهول الأطلنتية بين بوراكَراكَ وتانسيفت الحاليين. وكانت

قبيلة «كاناريي،Canarii » نازلة بناحية فيكَيكَ الحالية.

3 ـ وفي تونس الحالية كانت القبائل النوميدية نفسها منتشرة في غربيُّ البلاد من الساحل المتوسطي إلى ناحية القيروان الحالية، مثّلة أحسن تمثيل في قبيلة «ماسيلي «Massyli القيروان الحالية، مثّلة أحسن تمثيل في المنطوق اسمها هكذا بسين مضعفة باعتبار النطق الفرنسي والمنطوق اسمها، حسب ما نرجح «مازولي» أو «مازيلي» بالزاي، لأن السين المضعفة كانت بثابة الزاي، عند اللاتينيين قبل تبنيهم Y و Z اليونانيين، (de grammaire, 33 كو «بيزاكينا أو بيزاقينا، Byzacena فكانت خاضعة للنفوذ الفرطاجي، قبل الاحتلال الروماني لها .

4 \_ وفي ليبيا نجد، حسب ديـزانج قبيلة، «فازانييي، Phazanii

» الحال في شعر هوميروس Homeros على الأراضاي المتدة من تخوم مصر القديمة شرقا إلى الحيط غربا (Dictionnaire grec, 1190). ولما أنشئت المستعمرات الفينيقية على شواطئ أفريقية الشحالية وازدهرت ولفتت أنظار اليونان والرومان إلى الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، أخذ الكتاب الاغريق واللاتينيون يسمون الأمازيغيين عامة بـ «الأفارقة» ويصنُّفونهم إلى ليبيين و نوميديين و موريين، انطلاقا من الشرق وانتهاء بالمغرب. وكان منهم من يخلط بين هذه الأسماء (Scylax). في من يخلط بين هذه الأسماء chez les auteurs anciens ، ص 18 مص ، Cesar ، فـــــى d'Afrique. ص 4) فصاروا يسجلون أسماء الجموعات القبلية الأمازيغية بشيء من التفصيل، يصعب، بل يتعذر اعتماده في ترتيب تلك الجموعات من حيث أحجامها ولا من حيث استمرارية وجودها في الزمان حاملة اسمها الأول، ولا من حيث انتشارها في المكان، وذلك نظرا لما طرأ من تحريف في النطق والتسجيل، من جهة أولى، ولكون تلك القبائل تتألف في معظمها من عشائر البدو الرحل، من جهة ثانية، ثم نظرا لاعتبار أمر لابد من اعتباره هو أن من الحقق في ضوء ما هو ملحوظ إلى يومنا هذا. أن المترجمين للقبائل عن سماع عبر الزمان أو عبر الكان، كثيرا ما يخلطون بين الجزء والكل، من جهة ثالثة. وعلى سبيل الاشارة لا الترجيح نستعرض هنا أسماء القبائل الأمازيغية القديمة كما استقرأها الأستاذ ديزانج Desanges في تعليقه على بلينيوس الأكبر ( Histoire Naturelle, V ) مجتهدا في رسم خريطة لمواطن كل قبيلة:

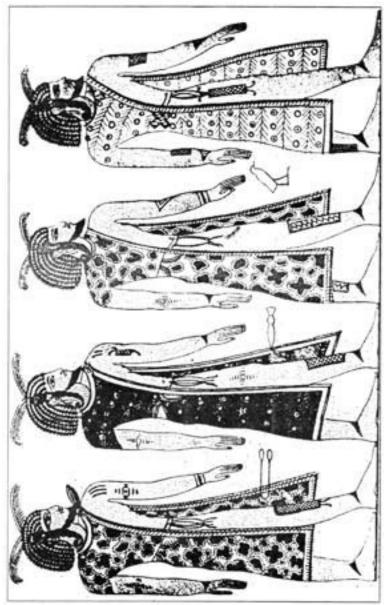

» من الجهة الجنوبية الغربية للجبال المعروفة الأن بجبل نفوسة، ثم نجد بالتتابع على مقربة من الساحل المتوسطي، وانطلاقا من الغرب نجاه الشرق، قبيلة «ماكايي، أو ماقايي، أو ماغايي Macae الغرب بجاه الشرق، قبيلة «ماكايي، أو ماقايي، أو ماغايي Nasamones ». فقبيلة «مارماريداي Mareotae ». فقبيلة «ماريوتاي Mareotae ». وهي الأخيرة من جهة الشرق، تمتد مواطنها إلى بحيرة قرب دلتا النيل كانت تسمى باسمها. وفي عرض الصحراء الليبية، حيال الخليج من جانبه الغربي، كانت توجد مواطن قبائل «كَارمانتي، أو غارامانتي، أو جارامانتي، أو جارامانتي، أو جارامانتي، أو جارامانتي،

من المعلوم أن المغرب الأقصى مع الجزء الأكبر من المغرب الأوسط كان يعرف عند اليونان باسم «ماوروسيا. Maurusia ». هم الذين سموا هذه المنطقة بهذا الاسم لأول مرة. فأخذه عنهم الرومان وقالوا «ماوريتانيا. Mauritania » وهنا يجب لفت النظر إلى أن الاسم اليوناني Maurusia قريب من حيث مادته اللغوية من الفعل الاغريقي «ماورسو. Maurso » الذي معناه «أظلم». فهل معنى ذلك أن اليونان كانوا يقصدون برماوروسيا. Maurusia » أرض الظلمات، لأن الشمس تغرب فيها بالنسبة إليهم ؟ وهل لذلك علاقة بما كان العرب يسمونه «بحر الظلمات»؟ هذان سؤالان يستحقان أن يبحث عن جواب لهما. أما الجزء الشرقي من المغرب الأوسط وما يليه من غربيًّ تونس الحالية، فكان يسمى «نوميديا. Numidia » وكانت الأراضي الحانية للشاطئ المتوسطي شرقا وشمالا تسمى «أفريقا. Africa اليها في اللاتينية هي «آفر. Afer) » الجموعة على والنسبة إليها في اللاتينية هي «آفر. Afer) » الجموعة على

«أفرى،Afri » فيما يهم الأناسيُّ، و «أفريقانوس،Africanus » أو «أفريقوس. Africus » في الشعر خاصة، فيما يهم الحيوانات والأشياء (Dictionnaire français-latin, 59). وبقدر ما مكن الفصل بأن اسمى «ماوريتانيا، Mauritania أو ماوروسيا، Maurusia» و «نومبديا، Numidia» ليسيا أمازيغيين، يقدر ما مكن ترجيح أن هذه الألفاظ الثلاثة «أفر. Afer » و «أفريقوس، أو أفريغـوس، أو أفريكوس، Africus » تنتمــى من حيث صيغتها إلى الحقل اللغوى الأمازيغي، وحتى من حيث مدلولاتها. لكن لاسبيل إلى الجزم في الموضوع، لأن اللغة اللاَّتينية كانت تلحق بالأسهاء زوائد إعرابية متغيرة، تظهر حينا وتختفي حينا، من جهــة، ولأن حــروف الهجاء فــى نظــام الكتابــة اللاتينية تطور عددها مع الزمن، فتغيرت رمزية بعضها الفونولوجية (Traité de grammaire, 33...). ولهذا السبب، وللأسباب الأخرى المذكورة أنفا، يكاد يتعذر على المؤرخ حاليا أن يقارن بين أسماء القبائل الأمازيغية التي وردت في المؤلفات اليونانية واللاتينية القديمة، وبين أسهاء القبائل التي عددها ابن خلدون في عصره، إلا أن اسم قبيلة «لواتا» الشهيرة أورده بعض كتاب الاغريق واضحاً لا غيار عليه: «لواتاً، أو لواتاه،Louâtah « كما ذكروا اســم «إفوراقس، أو إفوراغس، أو إفورن،Ifuraces » الذي يمكن ان يشخص في «إفوغاس» التوارك أو في «يفرن» (Les Berbers,) Fournel, 98..103). ويجوز أن نتساءل: هل من علاقة بين «كاناريسي، Canarii» والجزر الخالدات؟ أو بين «أوتولولي، Canarii » و «والال، أيت والال»؟ وبين «كايتوليا،Gaetulea » و«كودالا»؟

وبين «مازيلي، مازولي، Massili, Massyli, Massuli » و«مزالا. أيت مــزالا. إمزيلن»؟ وبين «زاوكَيتانا. زاوغيتانــا. Zeugitana » و «زواغا. و زواغا. و كالمنسبة وهل لاسم «فازانيي. Phazanii » صلة بنفوسة. أو على الأرجح بالفزّان الحالية. التي عرفت عند التوارك باســـم «تاركا»؟ الأرجح بالفزّان الحالية. التي عرفت عند التوارك باســـم «تاركا»؟ المــا «بانيورايي. Baniurae واراين. أمــا «بانيورايي واراين» إلا » فقــد اقترح باحث مغربيّ أن نشــخصها في «بنــي واراين» إلا أن ذلك مســتبعد. لأن الاســم الأمازيغيّ لهذه القبيلة هو «أيت أن ذلك مســتبعد الاسلاميّ ترجمت «أيت» إلى «بني».

# خارج المناطق الشـمالية الخاضعـة للنفوذ الرومانـي. فلزمهم طيلـة عهد الرومان. وكان مـن الطبيعي أن يلزمهم طيلة عهد طيلـة عهد الرومان. وكان مـن الطبيعي أن يلزمهم طيلة عهد السيطرة البيزانتيـة على مدن السـاحل المتوسـطي الجنوبي. بمـا أن» الـروم «اي البيزانتيين من ورثـة الأمبراطوريـة الرومانية. وعند الفتح الاسـلامي. أخذ العرب عن» الـروم «كلمة» بارباري. Barbari وجعلوهـا» بربـر». ولقـد ظـل الافـرخ. اي الأوروبيون يسـمون أفريقيـة الشـمالية» بارباريـا. Etats Barbaresques . أو الحول الباربارية. (Dictionnaire Robert ) إلى أوائل القرن التاسـع عشـر الميـلادي (Dictionnaire Robert). ولـا احتكـوا بأهالـي المغرب والجزائر الناطقين بالعربية العامية. سـمعوا منهم اسـم »لبرابر « منطوقا براءين مرقّقتين ونقلوه إلى لغاتهم في شكل المحاودة المحاودة عود المحاودة المحاودة

وما سوى هذا من التفسيرات التي ذهب إليها بعض المؤرخين العرب متكلِّف ليس له ما يثبته بالاستدلال والمنطق. إن كل ما روي من الأشعار العربية في موضوع نسب» البربر « وإلحاقهم بقبائل العرب، من مضرية وقحطانية، لم يكن مبنيا على معرفة مضبوطة، وإنما كان صادرا عن رغبات سياسية كانت تراود نفوس العرب و«البربر « معا، والدليل على ذلك أن شعراء عربا آخرين حاولوا أن ينسبوا إلى » العروبة « شعوبا أخرى غير» البربر « فقالوا في الأكراد مثلا (لسان العرب، لابن منظور، مادة: كرد): لعمرك ما كرد من أبناء فارس \*\*\* ولكنه كرد بن عمرو بن عامر

## سبب تسمية إمازيغر. بـ «البربر»

كانت الشعوب قديما قليلة التواصل بينها، وكانت تعتبر أن مـن لا يفصـح عمـا يريد فـى لغتها هـى لايمكـن أن ينعت إلا بالعُجمــة، أي بالخـرس والبكامة. ولــذا كان للعرب عجمهم، ولليونان عجمهم، هم «البارباري،Barbari » وكان للأمازيغيين عجمهــم أيضاً، هــم» إكّناون» وقد لزمت هذه التســمية بعض شعوب أفريقية الغربية، فيما تفرع عنها من أسماء البلدان، كغينيا وغانا، اللتين كان ينسب إليها في المغرب بـ» كَناوي، عبد كَناوى» والغين في غانا وفي غينيا مقلوبة عن الكاف المعقودة. ولا تزال فئة من سكان المغرب الذين هم من أصل زنجيٌّ يسمون «كَناوا». أما اللفظة الأمازيغية الأصلية فهي »أكناو« التي جمع على» إكّناون « ومعناها الأعجم، الأبكم، الأخرس... كان اليونان اذن يطلقون اسم Barbari على غيرهم من الشعوب، بدءا باللاتينيين. ولما أخذه عنهم الرومان صاروا يستمون به كل شعب خارج عن الجال الحضاري اليوناني اللاتيني (Dictionnaire latin, 207). فمن الحقق إذن أن الأمازيغيين كانوا »بارباري، «Barbari في نظر الرومان، وكانوا ينعتون بذلك النعت، لاسبما أنهم قاوموا روما مقاومة شديدة، حربيا Rome et ) les Berbères ) وثقافيا

لغتهــم طوال العصور واحتفظوا باســمهم الأصلي » إمازيغن « ولم يتقبل منهم اســم» شــلوح « الذي ســموا به في المغرب ـ ورما لأن بعض قبائلهم كانت تقطع الطرقات على المسـافرين ـ إلا ســكان غربيً الأطلس الكبير وســوس. يســمون أنفسـهم » إشــلحيين «، مع الإفراد على » أشــلحي «، لكن لوحظ عندهم فــي العقدين الأخيرين أنهم يفضلون اســم » إمازيغن «. وما يجــب ذكره أن لفظة » أرومــي « أي الرومي أو الافرخي في اللغة الأمازيغيــة محمُّلة في أصل مدلولها بمعنى القســاوة وانعدام الرأفة. توازي فــي ذلك كلمة »باريــاري، «ibarbari الرومية. ولهذا التوازي امتداد فيما تســمى به ثمرة الصبار الشــائكة القشــرة العروفــة عند المغاربة بـــ » كرموص النصــارى « أي » تين الأفرنج « وعنــد الفرنســيين « Figue de Barbarie » أي تين بلاد » البربر « وعنــد الفرنســيين « barbare عن الأوربيين

وعلى أي حال لقد تجاهل الأمازيغيون اسم» البربر « في

ولقد كانت، من جهة الأمازيغيين في القديم، ردود فعل على ما سهوا به بعد الفتح الاسلامي من التسميات، فلقبوا العرب به إكَزًام « المعاول، و «إكشوضن « الحطب، و» إزاكارن « الشُّرط. جمع شريط، و «إخامخامن «الصُّحُلُ، وكان الأمازيغيُّ يُورُّي عن إشعار القوم أن جليسهم العربيُّ يفهم » البربرية «بقوله » هات يتشا يوجضم «القد أكل الهندباء!

مباشرة بما أشربت من معان، فقالوا » أعمال الصهاينة البربرية «

وما إلى ذلك، وسموا ثمرة الصبارب» تين البربر « (Agricultural

. (terminology

# أحل إمازيغر.

كتب الكثير في هذا الباب، وملخص ما كُتب أن المؤرخين العرب كادوا يجزمون، في العصر الوسيط، أن» البربر «من أصل مانــى، أي مــن » العرب العاربــة «الذين لم يكــن لهم قط عهد بالعجمة، وعلى نهجهم سار المنظرون للاستعمار الفرنسي الاستيطاني في القرن الماضي وأوائل هذا القرن، فأخذوا يتمحلون البراهين على أن» البربر «أوربيو المنبت، خاصة الشـقر والبيض منهـم. ومن الواضـح أن الحافز في الادعاءين كليهما سياسـي، سواء أكان صادرا عن حسن نية أم كان إرادة تبرير للاستيطان. ومع تراجع الاستعمار الاوربي عن أفريقية الشمالية، أخذت هذه المسألة العلمية تفرض على الباحثين كل خفظ لازم، لاسيما عِاه المصادر الكتوبة ما لم تدعهما معطيات أخرى أكثر ضمانا للموضوعية. وقد عُمل بجد، خلال الأربعين سنة الاخيرة، على استغلال الامكانيات الاركيولوجية والانثروبولوجية واللسنية ف\_, البحث عـن أصـل الأمازيغيين. أو عـن اصـول المغاربة على الأصح. والنتائج الأولى التي أفضت إليها البحوث أن سكان أفريقيــة الشــمالية الحاليـين، فــى جملتهم لهم صلــة وثيقة بالانسان الذي استقربهذه الديار منذ ما قبل التاريخ، أي منذ ما قُدر ب 9.000 سنة، من جهة، وأنُّ المد البشري في هذه المنطقة،

كان دائما يتجه وجهة الغرب انطلاقا من الشرق، من جهة أخرى. (Berbères, Camps 44).

وبناء على هذا. يمكن القول إن من العبث أن يبحث لـ» البربر «عن مواطن أصلية غير التي نشأوا فيها منذ ما يقرب من مائة قرن. ومن يتكلف ذلك البحث يســتوجب على نفسه أن يطبقه فــي التماس» مواطــن أصلية «للصينيين، مثــلا. أو لهنود الهند والســند. أو لقدمـاء المصريـين. أو لليمانيين أنفســهم وللعرب كافة، ليعلم من أين جاؤوا إلى جزيرة العرب. وكل ما يمكن تأكيده اليوم، فيما يرجع للقرابة القديمة الحتملة بين إمازيغن واليمانيين. يكمن في قرائن ثلاث:

أ- عدد لاباس به من أساماء الأماكن التي توجد على الطريق البري الواصل بين المغرب الكبير وبين اليمن عبر القارة الافريقية، لها صيغ أمازيغية واضحة ولبعضها مدلولات في اللغة «البربرية». منها في صعيد مصر: أبنو، وأسيوط، وأخميم، وتيما، وتالا، وأصوان (أسوان)، وتوشكا... وفي شمالي السودان: تاراكما، وأتبارا، وتيمرايين... وفي إيريتريا: أكسوم، وأسمارا، وأكولا، وأكوردات أو أكورضاد... لكن، لا يوجد في اليمن نفسها، حسب ما هو مرسوم في الخرائط العادية، أسماء أماكن من هذا القبيل، إلا اسم جزيرة «أنتوفاش». أيرجع تسلسل الاسماء السالفة الذكر على الطريق القارية الرابطة بين افريقية الشالية وبين اليمن اليمن الي عبرتها؟ أم يرجع الى قرابة بين اللغة الامازيغية وبين المصرية القديمة واللغات الكوشية ؟

ب- لقد عثرت شخصيا على عدد من الالفاظ العربية التي قال بشانها صاحب» لسان العرب« إنها» حِمْرية «أو» يمانية»؛ وهي ألفاظ لها وجود في الامازيغية، إما بمدلولها »الحِمْيَري «وإما بمدلول معاكس، وكأنها انقلبت الى أضدادها. لكن عدد هذه الألفاظ قليل لا يسمح بجزم في الموضوع، الا اذا تمت دراسة مقارنة ميدانية بين اللهجات الأمازيغية واللهجات اليمانية الحالية من حيث معطياتها المعجمية والصرفية والفونولوجية.

ج- بين حروف » تيفيناغ«. القديمة منها والتواركية. وبين حروف الخميريين، شبه ملحوظ في الاشكال، لكنها لا تتقابل في تأدية الأصوات، إلا في حالتين اثنتين بتجاوز في التدقيق (مراسلة شخصية بيني وبين الباحث الفرنسي «كريستيان روبان. «Christian Robin» محرر الفصل الخاص بحضارة جنوبيًّ الجزيرة قبل الاسلام في «Arabie du Sud»).

ولعل طريق البحث في هذا الموضوع سيختصر في العقود الاولى من القرن المقبل، أو قبلها بقليل، لأن وسائل المقارنة الانثروبولوجية بين الشعوب أصبحت جد دقيقة بفضل الاكتشافات الاخيرة التي حققها العالمان» جان دوصي. «Jean Bernard و«جان بيرنار، «Jean Bernard المتخصصان في فحص الكريَّات الحمراء على مستوى أشكال سطوحها. ولقد تمكن هذان العالمان من اقتفاء آثار شعوب هاجرت مواطنها الاصلية منذ خمسة عشر ألف سنة (Le sang et l'histoire)

له ما يبرره كما سنوضح من بعد: فاحتكرت تلك الشعوب فرص المبادرة منذ البداية، وظل الامازيغيون في موقف المدافع على مر القرون.

ومن الطريف ان يبدأ اتصال الامازيغيين القدماء بالاجانب الأول الذين استأذنوهم في مساكنتهم، بابتسامة مغرية ترضت بها أميرة فينيقية زعيما أو ملكا» بربريا«، حسب ما نقلته إلينا الأسطورة في بعض تفاصيلها (Trois mille ans, 30). كان ذلك الزعيم الملك هو»يارياس، «Iarbas حسب ما رواه المــؤرخ اللاتيني» يوســتينوس، lustinus «، فــي القرن الثاني الميادي، نقلا عن غيره (l'Afrique du Nord, 68). وكانت تلك الأميرة هي» أليسا. Elissa «الشهيرة. المعروفة باسم» ديدون، Didon «أيضا. فإن كانت هذه الأسطورة تدل على شرع، فإنما تــدل على أن الأجانــب الأول الذين قدمــوا أرض» البربر «قدموها مسالين مستضيفين، وعلى أن مضيفيهم كانوا في حاجة إلى معونتهم. وبالفعل كان الأمازيغيون في حاجة إلى وسطاء بينهم وبين غيرهم في التجارة وشوون البحر، وكانوا في حاجة اليهم في ما يصنع من الأدوات والأنية والملابس وغير ذلك. وما لا شك فيه أن الأمازيغيين عرفوا فينيقيين آخرين قبل »إليسا« ومرافقيها، وأنهم تعاملوا معهم في المبادلات. وما قدوم» ديدون «وتأسيس قرطاجة حوالي 814 ق.م إلا تكريس لعلاقات سابقة بين مجتمع رعوى انتجاعى وبين وفود من التجار والصناع. لكن تأسيس قرطاجة وغيرها من المراكز التجارية الفينيقية الأخرى على ساحلي افريقية الشمالية ستكون له مضاعفات لم يكن

# الامازيغيور. فاير العمر التاريخيور. فاير العمر التاريخاير العديم وما قبل الاسلام.

### 1\_ استمرارية تعرض المواطن الأمازيغية للهجمات الخارجية:

لا يعتقد أن من بين الام أمة لم تتعرض قط للهجمات الخارجية. ولا يعتقد أن من أصقاع المعمور ما لم تتوال عليه دفعات الاستعمار البشري إلا ما كان منها قاحلا لا خير فيه، أوغير قابل للاستيطان من جراء مناخه واختفاء تربته تحت الجليد. لكن تتابع الهجمات الخارجية على مواطن الأمازيغيين في جل حقب التاريخ قد لفتت انتباه المؤرخين. ولعل سبب تعرض »البربر «لها راجع لعاملين متفاعلين. أولهما أنه نشأ على الضفة الشمالية الشرقية للبحر المتوسط حضارات مادية ازدهرت بفضل عوامل متعددة. فبادرت الشعوب التي استفادت منها إلى الانتشار خارج معاقلها مزودة بعدتها وعتادها وبتجاريها. وثانيهما أن الامازيغيين كانوا. إذ أخذت تلك الشعوب في الانتشار، على حال من الضعف المادي والاجتماعي والسياسي،

الأمازيغيون يريدونها، ولم يتصرف القرطاجيون التصرف الكفيل بتلافي وقوعها، أو باحتواء مفعولها، لقد ظلت العلاقات طيبة بين القرطاجيين و«مضيفيهم «ما دام دورهم ينحصر في التبادل والمتاجرة، أي طوال ثلاثة قرون ونيف، ولما أخذت أنظارهم تتجه إلى الاراضي الداخلية، وصاروا يستعمرون المنطقة الحيطة بمدينتهم، تغير الوضع شيئا فشيئا، ابتداء من أواخر القرن الخامس قبل الميلاد، وليس من الجازفة أن يقال إن التعاون الأمازيغي القرطاجي، لي بلغ مداه في الجالين السياسي والحربي، كما بلغه في الجالين التجاري والثقافي، لغير مجرى التاريخ قليلا أو كثيرا.

لكن واقع الأمرهو أن التعايش السلمي انقضى عهده بسبب رغبة قرطاجة في التوسع خارج مجالها البحري الذي منحت إياه عن رضى. فنشبت بينها وبين الأمازيغيين قرشات ابتداء من مطلع القرن الرابع قبل الميلاد. فحاصروها حصارا شديدا سنة 396 ق.م. واستغل الصقيليون كل فرصة لاغراء شديدا سنة 396 ق.م. واستغل الصقيليون كل فرصة لاغراء أحد الطرفين بالأخر (Berbèrs, 44,45,46). نقلا عن Diôdoris نقلا عن Polubios وغيرهما). وتطورت التحرشات الى عداء وتباغض. فثار على قرطاجة جيشها، المؤلف في أغلبيته من البربر«، فثار على قرطاجة جيشها، المؤلف في أغلبيته من البربرها الا بعد ثلاث سنوات من التناحر، سيطرت إثرها قرطاجة على الموقف. فشارك الامازيغيون في الحرب ضد روما لنتصاراته الخالدة. في شبه الجزيرة الايطالية. فلم يخف على الرومان دور»البربر «في تلك الانتصارات كما يشهد على ذلك

قول» تيتوس ليفيوس. «Titus Livius» إن سيوف النوميديين هي التي فصلت الفصل النهائي في معركة قنّاية .» Cannae ألد Berbers أ. في صدر الكتاب). لكن الأحقاد بين الامازيغيين والقرطاجيين كانت قد تسربت الى أعماق النفوس: فاستغلها الرومان بحنكتهم المألوفة ووجدوا طريقهم إلى الاحتلال التدريجي لمناطق افريقية الشمالية الحاذية للساحل المتوسطي وما اتصل بها من الاراضى الداخلية. كما هو معلوم.

وهنا جُدر الاشارة الي أن الجزء الشرقي من الساحل لم يسلم من التدخل الأجنبي. ففي القرن الخامس قبل الميلاد، بينما كانت قرطاجة تنشر نفوذها في غربي الحوض المتوسطي، كان اليونانيون يتحيُّفون الاراضى الأمازيغية قطعة قطعة في الضفة الجنوبية المتقابلة مع بلادهم. فقاومتهم القبائل الأمازيغية الليبية» ناسامونيس «بقيادة ملكها ــ أو زعيمها ــ «أدريكان، .«Adrican لكنهم مع ذلك، تمكنوا من احتلال مواقع بحرية، في ما هو معروف الآن بـ» برقة « وأسسـوا مجموعة من الموانئ أسموها» المدن الخمس، Pentapolis « فازدهرت حضارتهم فيها ازدهارا ملحوظا، لا سيما بعدما عزز الاسكندر المقدوني، بفتوحاته، مكانة اليونان عامة، في شرقى حوض المتوسط. ومن اسهاء» المدن الخمس «علق بذاكرة التاريخ، بوجه خاص، اسم »قورينا، Cyrenae «. ثم اسم» بيرينيشي، Berenice «التي كانت مشيدة على موقع» بنغازى « الحالية. وفي» قورينا «ولد الشاعر اليوناني المشهور» كاليماخوس، «Kallimakhos الذي تغني في احدى قصائده بجمال» الليبيات الشقراوات«. ولعل تعامل أولئك

اليونانيين مع القبائل الأمازيغية الحيطة بـ «المدن الخمس «كانت قبل كل شيء. لكن، على ما يظهر، قد تم بين العنصرين. الأمازيغي واليوناني نوع من التمازج الثقافي الديني، بما أن عبادة الالم الليبي »أمون Ammon «، الذي كان معبده الأكبر بواحة» سيوا«، تسربت، على طريق» أرض قورينا، Cyrenaica «إلى القارة الأوربية، وانتشرت هناك، حتى في الأوساط الراقية «إلى القارة الأوربية، وانتشرت هناك، حتى في الأوساط الراقية درجة أن مستشاري الاسكندر المقدوني أشاروا عليه بان يفتح» درجة أن مستشاري الاسكندر المقدوني أشاروا عليه بان يفتح» سيوا «كي يستتب له الأمر في مصر، فعمل بمشورتهم، وقطع بأثقاله مسافة ستمائة كيلومتر عبر الصحراء، ليعوج مدة ما بتلك الزيارة العرب نفسها، كما يشهد بذلك قول الشاعر أمية بن أبي جزيرة العرب نفسها، كما يشهد بذلك قول الشاعر أمية بن أبي الصلت (لسان العرب، مادة: ثأط):

بلغ المشارق والمغارب يبتغي \*\*\*\*\* أسباب أمر من حكيم مرشد فأتى مغيب الشمس عند مآبها \*\*\*\*\* في عين ذي خلب وثأط حرمد

وما هو قمين بالذكر أن سكان واحة» سيوا «كانوا حتى الاربعينات أو الخمسينات من هذا القرن يتكلمون اللغة الأمازيغية. لقد خصص» المستمزغ «الفرنسي» لاووست، «Laoust كتابا للتعريف بلهجتهم. ولا يستبعد أن يوجد من بينهم، بكثرة أو بقلة، من لا يزال يتكلمها حتى الأن.

وبعد هذا الاستطراد، الذي كان ضروريا، نعود إلى صلب الموضوع. لقد استرعى انتباه المؤرخين أن» البربر «كانوا باستمرار يتحالفون مع كل مستعمر» طارىء «رغبة في التخلص من

الستعمر» القيم«. حالفوا أو حالف بعضهم روما للتخلص من قرطاجة، ثـم حالفوا الوندال للتخلص من رومـا (Les Berbers, 77. نقلا عن القديس أغوستينوس، وعن جيبُّون Gibbon)، وشاركوهم في تخريب» المدينة الخالدة «وتخريب مدن أخرى إيطاليــة، وقاســموهم الأســلاب (les Berbers, 85). نقــلا عــن فيكتوريس فيتنسيس، Victoris Vitensis، وهـو Victor de Vite المولود بقرطاجة سينة 455 م.). ثم لم يلبثوا أن عادوهم وحاربوهـم، انطلاقا مـن جبال »أوراس« بوجه خـاص، وكبدوهم» أشنع هزيمة تكبدوها في تاريخهم «حسب ما رواه» بروكوبيوس، «Procopios (les Berbers, 87). ولا هاجم البيزانتيون مواقع الوندال في افريقية الشـمالية، وهي مواقع غير ذات أهمية (les Berbers). لزم الامازيغيون الحياد أول الأمر إلى أن انهزم أعداؤهم »القدماء«. فواجهوا إِذَّاك أعداءهم» الجدد«. ونظرا لأهمية المواجهة الطويلة الشاقة بينهم وبين الرومان، ثم بينهم وبين البيزانتيين، ورثة الرومان، سنحلل المسألة بشيء من التفصيل فيما بعد، لأن ذلك يقتضى معرفة ما لأوضاع الأمازيغيين السياسية قبل أن يدهم الاستعمار الروماني بعض أراضيهم. أما الوندال فلم تمكث جحافلهم في الشمال الافريقي مدة طويلة، ولم تتأثر البلاد بمجيئهم تأثرا حضاريا يذكر.

#### 2\_ سلالات أمازيغية حُكم مصر القديمة قرونا:

لـم يتـأت للأمازيغيين، قبـل إسـلامهم، أن يفتحـوا اراضي أجنبية ويسـتعمروها، كما تأتى ذلك لغيرهم من الام، وللرومان خاصة. لكن سـلالات منهم وجدت مع ذلك سـبيلا غير مباشـر الخامسة والعشرين (Histoire du développement ... II, 26).

#### 3 - مالك أمازيغية قديمة تحاول جمع الشمل:

تخبرنا المصادر المصرية بأنه كان للأمازيغيين الليبيين ملوك، في أواخر الالف الثاني قبل الميلاد. وتشير بعض المؤلفات اللاتينية الى أن كلا من الملكين الأمازيغيين يارباس Iarbas ويوفاسIopas (أو: يوفان Iopan) رغب في الزواج بالأميرة الفينيقية أليسا. لكن لابد من التساؤل بشأن ذلك: أكان ملوك المصادر المصرية ملوكا حقا، أم كانوا زعماء قبائل، يتكلمون باسم قبائلهم؟ ثم، ما هـو الجانب الاسـطوري وما هـو الجانب التاريخـي في ما روى بخصـوص خطبــة »ياربـاس «و» يوفــان «لأليســـا؟ وانما من الحقق أنه كان بشرقي ليبيا، في غضون القرن الخامس ق.م، ملك يسمى» أدريكان، Adrican «، بشهادة من هيرودوتوس Herodotos. ومن الحقق أيضا أنه كان لبعض أراضي نوميديا ملوك، ولبعض أراضي موريتانيا ملوك، ابتداء من القرن الرابع الميلادي ق.م. ويعتقد جل المؤرخين أن الملك» أيليماس، Ailimas «هو الذي أسس دولة »المازيليين «التي ينتمي اليها» ماسينيزا«. روی عنـه» دیودوروس «أنه قتل فـی معرکة خاضها ضد طاغیة» سيراقوسا«،» أكَاثوكليس «حوالي سنة 310 ق.م (l'Afrique du .(.Nord... 68,71

أما في القرن الثالث ق.م. فقد أخذت معالم المالك الأمازيغية تتضح، بحيث مكن المؤرخين أن يدرسوها حتى في بعض مظاهر سيادتها. ومن ملوكها الأول الذين حاولوا بجد

للاستيلاء على الملك في أعظم مملكة عرفها التاريخ، وأطولها عمرا، ألا وهي مصر الفرعونية، فتعاقب على أراضي الكنانة فراعنة» ليبيون « لعدة قرون، ابتداء من القرن العاشر قبل الميلاد. ثم ذلك بعد تسلسل أحداث شهدتها مصر فيما بين سنة 1227 وسنة 935 ق.م.

لما أوقف الفرعون» راعامسيس «الثالث الهجمات الخارجية التي تعرضت لها مصر، في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. لم يتمكن من ايقاف الزحف الأمازيغي (الليبي) إيقافا كاملا. فاستوطنت قبائل»بربریــة «وادی النیـل، وصــارت تمــد الجیوش الفرعونية بالجنود. وفي أواخر الالف الثاني قبل الميلاد كان عدد مـن أولائـك» المرتزقة «قـد تبـوؤوا مناصب عمال فـي الاقاليم، وكانت الأوضاع السياسية متردية. فلم يوشك القرن الأول من الألف الأول أن ينتهى حتى استولى الزعيم الليبي» شيشونق، «Chechonq (ولعله في الواقع شيشونغ) على العرش المصرى ودشين عهد الأسرة الفرعونية الثانية والعشرين، سنة 935 ق.م، واتخذ» بوباستيس، «Bubastis عاصمة له. وعلى يده عادت الاوضاع في وادى النيل الى نوع من الاستقرار. فرد لمر نفوذها السياسي في الشام بالاستيلاء على» أوكَاريت، Ugarit «، وجبيـل Byblos ، و«أورشـليم«، بيت المقدس الحالي. وقد ظل الحكم متوارثا بين الأسر الأمازيغية الليبية الى حوالــ 715 ق.م، وكان آخــر فرعون أمازيغي» صريح «ســاد مصر هو»تافناخت، «Tafnakht من الأسرة الرابعة والعشرين. فخلفه فراعنة» هجناء «(أمازيغيون إثيوبيون) عندما دُّشُــن عهد الأسرة

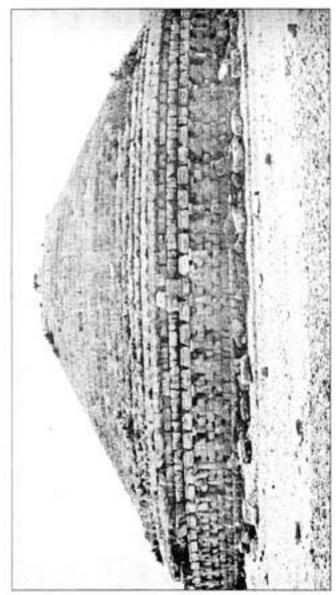

أن يجمعوا شهل الأمازيغيين» سيفاكس، أو سيفاقس، أو سيفاقس، أو سيفاقس، Baga «. سيفاغس، Syphax « و»ماسينيزا، «Baga « عاش هؤلاء الملوك الثلاثة في زمن واحد، في أواخر القرن الثالث ق.م. حالف أولهم قرطاجة وحاربها ثانيهم بسند من ثالثهم، كان سيفاكس ملكا على قبائل» ماسايسولي «التي لم يحدد التاريخ مواطنها بالضبط، وكان» ماسينيزا «ملكا على قبائل »مازيلا « (أو» ماسيلا «) النوميدية، وكان» باكا «ملكا على جزء من اراضي موريتانيا بمتد من الحيط غربا الى نهر» مولوتشا « شرقا، ومن البحر المتوسط شمالا الى سفوح الاطلس جنوبا فيما رُجُّح. لم يكن للملك »سيفاكس « عقب في الملك، لأن » ماسينيزا «هو الذي استولى على مناطق نفوذه بعد أن هزمه وأسره، أما »باكا «الموريتاني فقد ورثت عرشه أسرة» بوكُوس «التي لا يدرى أهي من سالته أم من غير ساللته، لأن الحقبة التي تفصل عهد» باكا «عن عهد »بوكُوس «الأول تناهز القرن، ولا يعرف شيء عما حدث فيها.

فبينما كانت كل مملكة من هذه الممالك الثلاث خاول جمع الشحمل في المنطقة الخاضعة لنفوذها، كانت الحروب تتوالى بين روما وقرطاجة. فنتج من ذلك أن كلا الطرفين المتناحرين صار يغري الأمازيغيين بالتحالف معه، ويستغل التنافس الذي يطبع علاقات الملوك بعضهم ببعض. وفي أثناء الحرب البونية الثانية السياسي» الستطاعت روما، بفضل معرفتها لمعطيات المجال السياسي» الافريقي«. أن تكسب صداقة أشد الملوك حنقا على قرطاجة، وهدو» ماسينيزا«. وأن تتحالف معه، فكانت تلك الحالفة هي

الثلمة الأولى التي تسربت منها الهيمنة السياسية الرومانية، شيئا فشيئا، إلى مراكز الحكم في أقطار المغرب كلها، ذلك أن روما اتخدت جميع أساليب الترغيب والترهيب منهجية لها لإغراء الملوك الأمازيغيين بعضهم ببعض، في مرحلة أولى، ثم أزالت القناع عن وجهها في مرحلة ثانية وحاربت كل من امتنع أن يكون عميلا لها، واستمرت على تلك الخطة ما يقرب من قرنين، موسعة نطاق سيطرتها في الجاه الغرب الى أن قضت على المالك كلها، ولم تُبق، بصورة شكلية، إلا على عرش موريتانيا، فأجلست عليه الأمير الأمازيغي الشاب يوبا بن يوبا الذي كانت قد أسرته، وهو صبى، بعد التخلص من أبيه. فظل يوبا لها عميلا الى أن توفي. فسار ابنه بطوليمايوس على نهجه، الى أن استدرجه ابن خالته، الأمبراطور الروماني» كاليكولا، Caligula «الى حضور احتفالات رسمية بمدينة» ليون « الغالية، حيث أمر باغتياله، سنة 40 م. وموته انقرضت المالك الامازيغية القديمة. جدول بتتابع السلالات الملكية الأمازيغية القديمة، في الزمان، ومطاردة الرومان لها في المكان

#### 4 - نظرة عن أعمال الملوك القدماء البارزين.

#### أ- الملك سيفاكس المسايسولي، المتوفي سنة 203 ق.م.

لم يستطع المؤرخون ضبط حدود مملكته. فرجحوا أنها كانت لم يستطع المؤرخون ضبط حدود مملكته. فرجحوا أنها كانت لملكه عاصمة شرقية، هي» سيكًا، «Siga» لعل» سيفاكس «لم يكن في أول أمره سوى زعيم قبيلة تغلبت على قبائل أخرى، ثم

حمل التاج وضرب العملة باسه ونظم الجيش، واستعان بابنه » أورمينا. Vermina «في تسيير الشؤون الحربية. ومع أنه تأثر الى حد بتقاليد اليونان السياسية. كان يعتمد في ممارسة سلطته على مساعدة زعماء القبائل. كانت له علاقات ديبلوماسية مع كل من قرطاجة وروما. كانت لغة الحياة اليومية والتخاطب في مملكته هي الأمازيغية. وكانت لغة المكتوبات الرسمية هي الفينيقية. وكانت لغة المكتوبات الرسمية هي الفينيقية. وكانت لغة المتوانية. ولعل اسمه هو المقصود فيما كتبه ابن خلدون عن أصل » البربر «إذ قال إن جدهم» سفك «. يعزز هذا الفرض أن » بلوتارخوس. Plutarkhos.).

في خضم الحرب البونية الثانية كانت كل من روما وقرطاجة تترضى» سيفاكس «وخاول أن تجره إلى جانبها. فسعى للاصلاح بين الطرفين وليم يفلح، بسبب تعنت روما. فاختار جانب قرطاجة، بعد زواجه بإحدى بنات أعيانها.» صوفونيسبا«، علما منه أن انتصار روما لن يكون له على» أفريقية «الا عواقب وخيمة. لكن الرومان الجهوا الى خصمه ومنافسه» المازيلي « الملك الشاب الطموح» ماسينيزا «وحالفوه. فحارب «سيفاكس « وهزمه وأسره وسلمه لحلفائه، وورث مملكته. ولعل الأمير» أورمينا، Vermina «عاش بعد أبيه بضع سنوات، كما يدل على ذلك العثور على عملة فضية خمل اسمه.

#### ب - الملك» ماسينيزا «المازيلي (240 - 148 ق.م ).

برزت شخصية هذا الملك أول ما برزت في كفاءته الحربية.

لقد استطاع أن يهزم» سيفاكس «الماسايسولي، ثم مكن الرومان من الانتصار على أمهر جنرال عرف التاريخ القديم. ألا وهو »خُنعبل «القرطاجي، وذلك في معركة» زامًّا «الشهيرة، لسنة 202 ق.م. (Arthage punique, 284,85, Gsell, III, ق.م. 202 268,280...). لقد كان ســب بغضه لقرطاحة هو تمسكه بميدا» أفريقيـة للأفارقـة! «. وما أثار حفيظته ضدها بشكل خاص، حسب ما روى، هو تزويج القرطاجيين «سيفاكس» مخطوبته «صوفونيسبا». والواقع أن جيرانه القرطاجيُّين كانوا متواطئين مع خصمه المساسولي قصد القضاء على ملكه. فلم يجد بدا من محالفة الرومان، مع إضمار غايته القصوى في نفسـه، وهي إنشاء ملكة أمازيغية موحدة مستقلة عن كل نفوذ أجنبي، لا سيما أن اتفاقية الصلح بين روما وقرطاجة (201 ق.م.) كانت تنص على أن من حقه أن يعمل من أجل استرجاع جميع الأراضى التي كانت بقبضة أجداده، في غير تحديد لتلك الأراضي. وإن لـم يوفق فيما بعد، فلسـبين اثنين: أولهما أنه شـاخ وهرم ومات قبل أن تنهزم قرطاجة انهزامها النهائي. وثانيهما أنه لم يهيئ أبناءه لمواصلة عمله بعد وفاته، بل ارتكب خطأ سياسيا باعتماده على الرومان وتنصيبهم أوصياء على عرشه بعد وفاته. لا شك أن حقده» القديم «على قرطاجة هو الذي دفعه إلى ذلك. وأنه حينما أقدم على فعله ذلك كان خائر القوى، عقليا وبدنيا، يعيش مع ذكرياته أكثر ما يعيش مع الواقع، بما أنه توفي عن سن جاوزت التسعين. ولاشك أن الرومان كانوا على علم من نواياه، وأنهم راوغوه طيلة حياته حتى يظل وفيا لهم. وقد قدر المؤرخون

أنه لو لم يدركه الأجل قبل عزم روما على هدم قرطاجة. لبذل قصارى جهده لانقاذها من الخراب، كي تكون قاعدة لملكه. وذلك ما كان الرومان يخشونه (Gsell, III, 354). فقوّضوا العاصمة البونية عن آخر مبانيها، وقسموا الملك بين أبناء» ماسينيزا «الثلاثة حتى يضعف شأنهم، وشرعوا في تطبيق خطتهم الرامية إلى الاحتلال المباشر وإلى الاستعمار الاستيطاني للمناطق» النافعة «في افريقية الشمالية.

أما فيما يرجع لتنظيم المملكة المازيلية. فقد كان»ماسينيزا «نموذجا من النماذج الأمازيغية القديمة كما وصفناها بصدد الحديث عن» سيفاكس «، الا أنَّ بقاءه على العرش مدة طويلة مايقرب من سين سنة: من حوالي 205 الى 148ق.م مكنه من إنجاز أعمال لم يسبقه إليها أحد.

وسع» ماسينيزا «حدود مملكته، وجعلها تمتد من وادي» مولوتشا «غربا الى أراضي طرابلس الحالية شرقا، ولم يفلت من قبضته الا مملكة موريتانيا وما تبقى لقرطاجة من ممتلكات حول المدينة، بعد انهزامها سنة 202 ق.م. وقد اضطره هذا الاتساع في رقعة الملك الى التجوال المستمر عبر الاقاليم، على رأس جيوشه، والى مواصلة مساعيه الديبلوماسية من اجل إغراء روما بقرطاجة. كان يحمل لقب» أكليد «(أي الملك باللغة الأمازيغية). وقد حاول هو أيضا ان ينظم مملكته على النمط الاغريقي المقدوني، فلبس التاج وحمل الصولجان، حسب ما يظهر في النقود التي ضربت له في عاصمته» قيرطا، أو شيرتا «(قسنطينة الحالية فيما رجحه المؤرخون حتى الأن).

#### تاريخ الأمازيغيير \_\_\_\_\_

كان يحافظ على تماسك أطراف مملكته بالوسائل السياسية التقليديــة، أي المصاهــرات والتعاهد مع زعمــاء القبائل، وإيقاظ الشاعر الدينية، وبالحرب عند الضرورة (Afrique du Nord, 109, 110. ). فاستطاع بذلك أن يجبى الجبايات وأن يفرض على رعاياه نوعا من الخدمة العسكرية، على غرار ما هو مألوف عند جميع الأم ذات البني الاجتماعية القبلية. وشـجع السكان على تعاطى الزراعة وعلى الاستقرار في السكن. وأنشأ اسطولا حربيا واسطولا تجاريا، وفتح أبواب ملكته للتجار اليونانيين. وفي عهده انتشرت الثقافة البونية بين الأمازيغيين أكثرمن ذي قبل، مع معاداته لقرطاجة. وقدم العاصمـة» قيرطا «عدد من الأدباء والفنانين اليونان، وجعلوا منها مدينة راقية في حياتها الماديــة والفكرية. كان الملك نفســه معجبا بالحضـارة اليونانية، وكان يعمل بتقاليد الملوك اليونانيين، فأكل في الأنية الفضية والذهبية، واتخذ جوقة من الموسيقيين الاغريق. ولاشك أن التجار اليونانيين كانوا يروجون بضاعتهم بفضل ولوعيه بكل ما هو يوناني. وقد نسب اليه بعض المؤرخين إحداث الأبجدية الأمازيغية القديمة (تيفيناغ)، مع انها أقدم بكثير ما توهموه.

#### ج- الملك» بوكُّس الاول، Bocchus I « الموريتاني.

كانت ملكته أول الامرهي التي ورثها عن عهد»باكا «السالف الذكر. لكنه اغتنم فرصة انهزام»بوكرتن «أمام الجيوش الرومانية واستولى على الجزء الغربي من ملكة المازيليين. وقد ألصق به التاريخ، كما كتبه المؤلفون اللاتينيُّون، تهمة الغدر بصهره وحليفه يوكرتن المازيلي، ولا سبيل الى التعقيب على





#### د - الملك» يوكّرتن، Yugurthin «المازيلي:

يوكرتن ابن غير شرعي لماستانابعل بن ماسينيزا، ألحقه عمه الملك» ميكيوسا «بابنيه» أمفسال «و»أدربعل«، وجعله شريكا لهما في إرثه. وبعد وفاة» ميكيوسا «حارب» يوكرتن «ابني عمه وتخلص منهما بالقتل على التوالي، وانفرد بالملك، ثم تصدى للرومان (112 ق.م)، فظلت الحرب سجالا بينه وبينهم الى ان تخلى عنه حموه وحليفه الملك» بوكوس «الاول الموريتاني، فأسره الرومان سنة 105 ق.م، وحملوه الى روما حيث سجنوه، ثم بطشوا به في سجنه، وقد سجل التاريخ عن هذا الملك انه كان ذا حنكة حربية نادرة، وانه كان من اشد المقاومين الذين عارضوا روما في سياستها العدوانية التوسعية، زمان صولتها على روما في سياستها العدوانية التوسعية، زمان صولتها على عنيفة اجتاحت القواعد الايطالية كلها، وللملك» يوكرتن «قولة مشهورة ندَّد فيها بجشع الرومان عامة ونبلائهم خاصة. قال :» روما، ايتها المدينة المعروضة للبيع! أنت هالكة لو تجدين مشتريا!

#### هــ - الملك "يوبا الاول Yuba I"

في خضم الحرب الاهلية التي نشبت بين انصار القائدين الرومانيين »يوليوس قيصر «و» بومبيوس، Pompeius «. شعر الملك المازيلي يوبا الاول بان تمثال رأسي برونزي للملك يوبا الثاني عثر عليه في أنقاض وليلي. قيصر، في حالة انتصاره، سيتشدد في سياسته الافريقية، وذلك لانه كان له به سابق معرفة.

#### حكمهم، نظرا لقلة المصادر.

ولا يُحرى أيـن كانـت عاصمة الملكـة الموريتانيـة في عهد بوكُّـوس الاول. إلا أن بعـض المؤرخـين مـن المعاصريـن يعتقدون أن ذلـك الملك كان ينتقل بـين عواصم متعددة. وأنه بدون شـك استولى على مدينة» سيكا. SIGA «المازيلية بعد انهزام» يوكرتن «سـنة 105 ق.م. وعلى كل حال، كانت مملكته تختضن مجموعة من المراكز الحضرية، نخص منها بالذكر تينجي (طنجة). وتامودا ووليلي (وليلي ما قبل العهد الروماني).

مارس الملك بوكوس الأول» سلطته المطلقة «في حدود قدراته العسكرية. وفي حدود التعامل مع العصبيات القبلية. كان له مجلس شورى من الأقارب والأصدقاء وبعض زعماء القبائل. وكان لمه ديوان للكتابة ولتدبير شؤون الجيش وكان عضده الأيمن في العمليات الحربية هو ابنه» أولوكس. Volux «. كانت تساعده في الاتصالات مع الخارج، ومع روما خاصة، هيئة سفراء من خمسة أعضاء. وكانت له دار للسكة. ومن أجل هذا كله كان بوكوس الأول يعتبر نفسه أعظم ملك يوجد على وجه البسيطة، الأول يعتبر نفسه أعظم ملك يوجد على وجه البسيطة، بين 80 و70 ق.م. فخلفه ابنه بوكود الأول، ثم انقسمت الملكة الى شطرين، حكم أحدهما بوكوس الثاني، وحكم الأخر بوكود الثاني، وحكم الأخر بوكود الثاني. وفي سنة 38 ق.م. تخلص بوكوس من شريكه واستأثر بالملكة والمائني. وفي سنة 38 ق.م. لم يترك عقبا يخلفه، فبسطت روما نفوذها السياسي على موريتانيا، وولت عليها الأمير الأسير روما الثاني (25 ق.م.).

فحالف من اجل ذلك خصمه »بومبيـوس«. بينما حالف الملكان المورتانيان بوكود الثاني وبوكوس الثاني يوليوس قيصر. فلما كان النصر من حظ القيصريين، وجد يوبا نفسـه معزولا عن جيشـه وعن أسـرته، فعزم على الانتحار بطريقـة فريدة من نوعها، ذلك أنه دعا للمبارزة آخر رفيق وجده بجنبه، وهو قائد روماني، فتضاربا الى أن أردى كل منهما الأخر قتيلا (46 ق.م.).

وما روي عن هذا الملك انه كان يراود فكرة توحيد الاراضي الامازيغية كلها تحت رايته، وانه كان شديد الغيرة على سيادة مملكته، بحيث انه كان، مثلا، بمنع على الضباط الرومانيين لبس البرنس الاحمر، لأن البرنس الاحمركان هو شعار ملكه، لا يلبسه الاهو، كان ابنه وسَميَّه» يوبا «حين وفاته، طفلا صغيرا عمره بين خمس وسبع سنوات، أسره» يوليوس قيصر« وحمله الى روما، حيث نشأ في كنف بلاط الامبراطور»أوغوستوس «خلف قيصر، وهو الذي نصبه ملكا على موريتانيا.

### 5 - المقاومة الشعبية تنغص على الرومان والبيزانتيين مُقامهم في الربوع الامازيغية.

لما لــم يوفق الملوك في ايقاف الزحف الاستعماري الروماني. لا مــن جـراء ضعف حربي، ولكــن من جراء ضعف فــي التعامل السياســي مع الاحداث راجع بدون شك الى المنافسات الداخلية. أخذت ظاهرة المقاومة الشعبية تبرز للوجود. وليس من المصادفة أن يحدث ذلك في العقد الرابع من القرن الاول قبل الميلاد. بل حدث في الوقت المناســب، اي بعدما اختفى عن الســاحة »الافريقية

«كل ملك مستقل برأيه قليلا أو كثيراً. أخذت أذاك القيائل خارب الرومان بصورة تلقائية. ففي الحقبة الممتدة من سنة 34 الى سنة 19 ق.م. دارت رحى الحرب بين الطرفين خمس مرات (les Africains VII, 299). ثم توالت المعارك طوال النصف الأول من القرن الأول الميلادي. فخرج من صفوف المقاومين زعماء وقواد حرب خلِّد التاريخ أسهاءهم، أمثال »تاكفاريناس،Tacfarinas «المنتمى لقبيلة »موسالاميس،Mulalames « النوميدية، »أيدمون، «Aedemon ، احد عتقاء الملك» بطولاميوس«. ولم يكف روما مؤونة الحرب في المواطن الامازيغية كونها تولِّي على عرش موريتانيا ملكا ربته في أحضانها. فمن المفارقات أن رعايا »يوبا «الثاني كانوا يقدسونه ومقتونه في آن واحد (les Berbers, I, 49, 50). استمرت المقاومة طوال عهد الاحتلال، فشـن الامازيغيون الغارات على المستعمر حيثما وجد، حتى في الأندلس (les Berbers, I, 56). واضطر الامبراطور» أدريانوس،Adrianus «، في أوائل القرن الثاني الميلادي (122 م.) الــى زيارة مواقع المواجهــة »ليحارب الموريتانيين. «pour combattre les Maures (les berbers, I, 55, 56). لكن روما لم جد حلا لقضية المقاومة الامازيغية (Rome et les Berbères, 176). فاستمرت الأوضاع على ما كانت عليه (176 I, 55,77...)، الـى ان تعـاون» البربر «مع الونـدال وقوُّضوا أركان الوجود الروماني في» افريقية الشمالية «، ثم خرَّبوا روما نفسها. وما يجدر التنبيعة له هو ان الامبراطور الروماني» الافريقي «الاصل »كاراكالاً. «Caracalla منح شعوب المستعمرات حــق المواطنة الرومانيــة (212 م.). فلم يفد ذلك روما شــيئا في تعرضها للهجمات الامازيغية، والسبب هو ان القبائل الاشد بأسا لم تنضو تحت لواء الامبراطورية، بل لاذت بالجبال والصحاري خارج المنطقة الحصنة بقلاع »الليمس، «limes وجدرانه وخنادقه التي لا نزال نشهد بقايا بعضها على طوال الخط الممتد بين الرباط وتازة.

وبالتحصين أيضا ضمن البيزانتيون بقاء مهمشا لمواقعهم على الساحل المتوسطى الافريقي، لمدة قرن، دون أن يتمكنوا من التوغل في الاراضي الداخلية كما فعلوا في مصر والشام وأسيا الصغرى وإيطاليا. ضمنوا لها البقاء، دون ضمان الأمن. كانوا عادة لا ينتقلون من موقع الى موقع إلا على طريق البحر. ولما امتدت أنظار الروم الى بعض اراضى أفريقيا ونوميديا الشرقية، نشطت المقاومة الامازيغية نشاطا كبيرا بقيادة زعماء من قبائل» أوراس «، وقبائل» اللواتــة «الليبية امثال »يابداس،Iabdas «و«أنتالاس،Antalas «و»كاركاسان، «Carcasan، فانهزم البيزانتيون عدة مرات، مع لجوئهم الى الغدر في غير مناسبة، وقتل منهم عدد من القواد العسكريين الكبار، فاضطروا مرارا الى أداء الفدى وتقديم الهدايا النفيسة. فبالأضافة الى المناوشات التي تحدث بين الطرفين باستمرار. قد دارت بينهما معارك طاحنة سينة 537 م. وسينة 543 م، وسنة 550 م. وسنة 563 م. فبرز في تلك المعارك قواد عسكريون أمازيغيون مهرة امثال» كزمول،Gazmul « الذي هزم بالتوالي ثلاثة جنرالات وقتلهم. وكان المقاومون كلما انهزموا لاذوا بالجبال أو الصحراء.

وكان الأسرى منهم يتحدون الجنود الروم ويسبُّون الامبراطور



وهـم مصفُّدون. فأدرك القـواد البيزانتيـون أن» البربر لا يمكن ان يهزمهـم الا البربـر! « فاسـتدرجوا قبائـل أوراس الـى التحالف معهـم بقيـادة» يابـداس « و»إفيسـداياس.Ifisdaias « فقتل» أنتالاس«. وفي سـنة 597 م خادع الروم» البربر «وغدروا بهم غدرا شـنيعا. وهزموهم. ثم تواصلت المناوشـات الى ان جاء الاسـلام (les Berbers, 92...108).

# الأمازيغيور. عند الفتح الاسلامير وبعد إسلامهم.

#### 1 \_ الامازيغيون والفتح الاسلامي:

بعدما يكون المرء قد اطلع على ردود الفعل التي كانت تصدر. قبل الاسلام، عن» البربر« كلما هوجموا في عقر دارهم، يكون قد أدرك الاسباب التي من أجلها لم تفتح» أفريقية الشمالية «كاملة للدين الحمدي إلا بعد لأي وعناء. كان من الطبيعي أن ينظر الأمازيغيون إلى الفاخين الاول نظرة المغزو للغازي. لا سيما أن العرب كانوا يطرقون الأبواب مصحوبين بقضهم وقضيضهم (فتوح أفريقية والاندلس، 20). مسلحين مستعدين للقتال ظاهري الرغبة في السبي والغنم. فلا غرابة والحالة تلك، أن ينهض الأهالي لرد مايرونه هجوما استعماريا من النوع الذي كان لهم به سابق عهد. وبعد الاصطدامات الاولى خركت ديناميكية الحرب، وقويت عند الجانبين كليهما إرادة الانتقام والاخد بالثأر؛ واستمر الوضع على هذه الحال قرنا كاملا، أي من عهد الغروات الأولى التي كانت تنطلق من مصر (ابن الحكم) الى» معركة الأشراف «فمعركة »بكَدورة «(من حوالي 640/20)

إلى 741/123) اللتين حسمتا النزاع، وخلصتا المغرب نهائيا من النفوذ السياسي الشرقي. ومن هذا المنظورينبغي أن يفهم دوركل من كسيلة في مقاومت عقبة بن نافع، ودهيا (التي لقبها العرب بالكاهنة) في تصدُّيها لجيوش حسان بن النعمان، وميسرة، ثم عبد الحميد الزناتي في مواجهتهما للجيش الأموي العموم.

إن مـن يتتبع مراحل معركة بكَـدورة مثلا، ويحلل أسـاليب الحـرب فيها من جهـة» البربر «يدرك أن هناك تجارب سـابقة في ملاقـاة كل وافـد غير مسـالم. كل من لـه علم بتاريـخ قدماء الأمازيغيين يسـلّم بأن كسـيلة ودهيـا وميسـرة وغيرهم من» الثوار «إنما واصلوا سلسـلة من الانتفاضات الشعبية الدفاعية فـي نطـاق الخطـة التـي دشـنها »تاكفارينـاس «و» أيديمون «وكاركاسـان «في غابر الازمان، وعمل بهـا، في تلقائية، كل من محمـد بن عبد الكـريم الخطابي وموحا وحمُّـو الزياني (بتفخيم الزاي) وعسُّـو وباسـلام وغيرهم، في الثلـث الأول من هذا القرن اليلادي العشرين الذي نحن فيه. ثم إن لعزم ملوك المغرب، أمثال اللولي إسـماعيل والحسـن الأول ومحمد الخامس، على مناهضة اللولي إسـماعيل والحسـن الأول ومحمد الخامس، على مناهضة الأولى في عهد» ماسينيزا «و» يوكرتن« و» يوبا «الأول، منذ ألفي سنة ونيُف.

وما هو مثبت أيضا أن الأمازيغيين واجهوا الأطماع الخارجية بالصمود الثقافي كما واجهوها بالسلاح الحربي (la Résistance من (africaine فرفعوا غير ما مرة رابة العقيدة للتخلص من

الاستبداد الأجنبي؛ وخير شاهد على ذلك مواقفهم الدينية في ثلاث حقب من تاريخهم الطويل.

لما أخدت المسيحية تنتشر في الجرزء الغربي من حوض البحر المتوسط، خلال الأقرن الثلاثة الأولى بعد الميلاد، بقى القياصرة الرومانيون على وثنيتهم. كانوا ينصّبون أنفسهم آلهــة ويحرصـون علــي أن يحتفــل بهــم، بصفتهــم آلهة في جميع أنحاء الأمبراطورية. لكن» دينهم «ذاك لـم يجد طريقا إلى قلوب الأمازيغيين؛ بل نشطت ضده المعتقدات الحلية في» أفريقية الشـمالية«. لاسيما في الأوسـاط المستضعفة. وعند ظهور المسيحية، أمر القياصرة باضطهاد كل متنصّر؛ فصار الأمازيغيون يدخلون أفواجا في الدين الجديد. فلم ينصرم القرن الميلادي الثاني إلى أن كان المتنصِّرون يعتدُّون بعددهم ويزعمون أنهم يشكِّلون أغلبية السكان. فصار الحكام الرومانيون، ابتداء مـن سـنة 180م، يُنزلون بهم مـن أصناف التعذيـب والقتل ما لـم ينزلـوه بأى شـعب آخـر تنصـر (C.A. Julien, I, 184...). ولم انقلب الوضع الديني في روما نفسها، اذ تخلي الامبراطور »قونسطانتينوس الاول، Constantinus I «عن الوثنية، سنة 313م، واتخذ المسيحية دينا للدولة، لم يلبث أن ظهر من بين النصاري الامازيغيين ثلة من الزعماء الروحيين أعلنوا انشقاقهم عن الكنيسـة الرسمية؛ فسـمُّوا بـ» الدوناتيين.Donatistes «نسبة الي» دوناتوس، «Donatus أحد منشطى حركتهم (Prosopographie, 292...303). وانتشرت دعوتهم في البوادي خاصـة، واسـتمرت تنفخ فـى النفـوس روح المقاومـة المعنوية عومل الفرنسيون والاسبان والايطاليون من قبل الأهالي.

المبدأ الثاني: هو أن كل دولة إسلامية: لا يمكن أن تكون إلا دولة إسلامية: لا يمكن أن تكون إلا دولة إسلامية: لا ينبغي لها أن تلتمس مشروعيتها في انتماء سلالي أو عرقي، بل يجب عليها أن تلتمسها في التقوى وصدق العقيدة، رغم ما يترتب على ذلك عادة من المزايدات ومن تبادل القذف بالزندقة أو التجسيم وما إلى ذلك من أنواع الكفر.

هذا المبدأ الثاني لم يعمل به المؤرخون \_عربا كانوا أو أمازيغيين مستعربين \_لم صنفوا الحول التي تعاقبت على الحكم إلى» بربرية «وإلى» عربية«، وذلك لأسباب، أهمها أن العرب و«البربر «على السواء لم يتخلصوا من الأنماط الفكرية القبلية التي تستوجب أن يؤرخ للنسب والسلالة والعرق، لا للأرض والوطن.

هـذا، بينما تقتضي الموضوعيـة العلمية أن ينظر إلى جميع الحدول الاسـلامية التي تتابعـت أو تزامنت علـى أراضي المغرب والجزائر وتونس وليبيا بصفتها» عربية «و» أمازيغية «في آن واحد (وفي بعض الحالات: عربية أمازيغية تركية):

هـي عربيـة بمنزعها الأيديولوجي الاسـلامي الـذي بموجبه تقدس اللغة العربية وتستلهم الروح المشرقية باستمرار والذي لا يمكن التخلي عنه علنا في ممارسـة الحكم. وما ادعاء بعض الدول الانتماء إلـى الدوحة النبويـة، وما تأكيد بعضها الآخر، بإلحاح، لصحة انتمائها إلى بيت الشرف، إلا تعزيز وتزكية لذلك المنزع.

وهي أمازيغية بالبيئة الجغرافية وما توفره من سند ديموغرافي بشرى لكل مرشح للحكم، وبالتربة السوسيولوجية وما أرسب

للرومان ثـم للبيزانتيين بعدهم، إلى أن جاء الاســلام، وذلك رغم ما لقيه» المنشقون «من أنواع التنكيل والتشريد، ورغم مساندة القديـس »أوغوســتينوس، Saint Augustin «الأمازيغــي الاصل للكنيســة الرومانيــة الرســمية (Les Berbers, I, 63, 64). فهل مــن الجازفة أن يرى المؤرخ، ذو النظرة الشــمولية، فــي »الدوناتية «ســابقة تفســر بوضوح ما حدث في» أفريقية الشمالية «بين الاسلام» الرسمي «الأموي وبين الخوارج المغاربة؟

ألم يكن سبب» الانشقاق «سياسيا قبل أن يكون دينيا في الحالات الثلاث: تنصَّر الأمازيغيين إذ كان القياصرة وثنيين. وانشقاقهم عن الكنيسة الرسمية اذ تنصَّر القياصرة واتباعهم مذهب الخوارج ثورة منهم على» سنية «الامويين؟ ثم إن من حقنا أن نتساءل: هل اتخد المغارسة المالكية مذهبا لهم على سبيل المصادفة فقط؟ ولما انفردوا بها أو كادوا؟

#### 2 - الدول الأمازيغية في العهد الاسلامي.

نـرى من الضروري، بادىء بدء، أن نناقش المقاييس التي صُنفت بمقتضاهـا الدول التـي تعاقبت علـى الحكم في أقطـار المغرب الكبيـر، منذ أواخر القـرن الثانـي الهجري، إلى» عربيــة» وإلى» بربريـة«. نظريا كان ينبغي لتلك المقاييس أن تنبني على مبدءين ائنين لا ثالث لهما:

المبدأ الاول: هـو أن كل مـن صـادر الحكـم فـي» أفريقيـة الشـمالية«، كليـا أو جزئيا، لمـدة ما، في العهد الاسـلامي، ولم يكن مسلما، لا يكن أن يعتبر إلا مستعمرا دخيلا. وبهذه الصفة

فيها التاريخ طوال آلاف السنين من عادات وعقليات، واستعداد لـرد الفعل المناسب في كل حالة سبق أن تكررت عبر الزمان. أما اللغة فلا يمكن أن تكون وحدها هي المقياس، لأن الأمازيغي المستعرب، ما لم يُنقل عن» تربته «الاجتماعية الأولى، يحتفظ، من حيث لا يشعر، بما كان متأصلا في شخصيته من بميزات؛ ولأن العربي الأصل المنغمس منذ أجيال في لجـة المجتمع الأمازيغي» يتمزغ «من حيث لا يشعر، لا محالة، في مقومات كيانه المادية والمعنوية. أضف إلى هـذا كله أن البَـوُن بين الطبائع العربية والطبائع الأمازيغية ليس شاسعا.

ومهما يكن في هذه الاعتبارات من المطابقة أو عدم المطابقة للواقع، فإن المتأمل لتاريخ «أفريقية الشمالية» أي لتاريخ إمازيغن لا يمكنه إلا أن يسلم بأن في ماجرياته، ودوراته الكبرى المتكررة، وعوامله السوسيولوجية، ما يلفت النظر إلى نوع من التواصل بين ماض سحيق في القدم وماض جد قريب وكأنه حاضر، تتجلى استمرارية التاريخ» المغارسي «في علاقات الحكام بالحكومين، من حيث إن الرعية تنزع دائما إلى التحرر المطلق، بينما ينزع الحكم المركزي إلى الاستبداد، فتنتج من ذلك أوضاع سياسية دائمة التوتر يتولد فيها العنف من العنف داخل حلقة مفرغة.

وتتجلى استمرارية التاريخ» المغاربي «في الطرائق التي يواجه بها الأهالي التدخلات الأجنبية، على المستويين الرسمي والشعبي. وتتجلى تلك الاستمرارية في توظيف القيم الروحية من أجل التحرر، كلما باءت الحاولات الأخرى بالفشل؛ كما تتجلى

في الاقبال الاضطراري على» المثاقفة، l'acculturation «. خاصة اللغوية، لما فيها من عوائق اللغوية، لما فيها من عوائق ومثبطات لنمو الثقافة الذاتية. وسنبين في الأخير أسباب ركود الثقافة الذاتية بما هو داخلى من تلك الأسباب وما هو خارجى.

ولنا بعد هذا التحفظ المبدئي في تقبل التصانيف الجاري بها العمل أن نستعرض أسماء الدول الأمازيغية التي حكمت لمدة ما إقليما أو قطرا أو مجموعة أقطار أو أقاليم، إما في "أفريقية الشمالية" وإما في الأندلس: نوردها في جدول بياني، كما عرّف بها المؤرخون التقليديون، مع الاشارة إلى اسم كل دولة منها، وإلى مجال نفوذها السياسي. وقد كُتبت في هذا البيان أسماء الدول الكبرى والمتوسطة بحروف بارزة، وأسماء الدول الصغرى والأقل أهمية بحروف عادية. أما تداخل العهود بين بعض الدول المتزامنة أو المتعاقبة، أو اشتراك أجزاء من مجالات نفوذها فراجع إلى تنازعها الحكم بينها أو تداولها إياه.

| عاصمتها. قواعدها. مجال نفوذها عهد<br>كل دولة أسماء الدول أسسوا مراكش.<br>حكموا المغرب الاقصى وغربي المغرب<br>الاوسط والاندلس وموريتانيا الحالية. | 1043 / 434<br>1147 / 541 | المرابطون<br>(صنهاجیون)                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| انطلقوا من غرناطة بالاندلس، وحكموا<br>ميورقة وطرابلس الغرب وبلاد الجريد<br>بإفريقيا.                                                             | 1146 / 541<br>1237 / 633 | بنو غانية<br>(صنهاجيون)                    |
| عاصمتهم: مراكش. حكم وا الغرب الكبير كلم، السي طرابلس، والاندلس. أسسوا مدينة الرباط.                                                              | 1147 / 541<br>1269 / 668 | الموحدون<br>(مصامدة<br>وزناتيون)           |
| عاصمتهم : تونس. حكموا إفريقيا كلها.<br>ووسعوا مجال نفوذهم من جهة الغرب<br>الى تخوم المغرب الاقصى.                                                | 1234 / 631<br>1569 / 976 | الحفصيون<br>(فرع من<br>الموحدين)           |
| عاصمتهم : تلمسان. نازعهم الملك<br>المرينيون من جهة الغرب، ونازعهم إباه<br>الحفصيون من جهة الشرق.                                                 | 1235 / 633<br>1509 / 915 | بنو عبد الواد أو<br>بنو زيان<br>(زناتيون)  |
| عاصمتهم : فاس. حكموا المغرب<br>الاقصى، وحكموا لمدة ما الاندلس والمغرب<br>الاوسط وإفريقيا.                                                        | 1269 / 668<br>1465 / 869 | بنو مرین<br>(زناتیون)                      |
| عاصمتهم: فاس. حكموا المغرب<br>الاقصى. تقلص مجال نفوذهم بالتدريج.                                                                                 | 1465 / 869<br>1549 / 956 | بنو وطاس<br>(زناتیون من<br>قبیلة بنی مرین) |

| عاصمتها، قواعدها، مجال نفوذها                                                                                                                                   | عهد كل دولة                                                      | أسماء الدول                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| القيروان. إفريقيا                                                                                                                                               | 69/689 - 64/684                                                  | ملكة كسيلة                                             |
| المغرب الاقصى: أسس مكناسة مدينة<br>سجلماسة 728/140 -729. المغرب<br>الاوسط: صنهاجة في مدينة باجة.<br>المغرب الادنى: هوارة في طرابلس، وبربر<br>جبل نفوسة في قابس. | 123/741 اندثروا<br>شيئا فشيئا في جل<br>المناطق، بصفتهم<br>خوارج. | الخوارج المغاربة<br>بعد معركتي<br>شلف<br>وسبو (بكدورة) |
| بلاد تامسنا. اي السهول الاطلنتية<br>الممتدة من سلا الى أسفي.                                                                                                    | 127/745<br>451/1058                                              | برغواطة<br>(من المصامدة)                               |
| مدينة سبتة                                                                                                                                                      | القرن الثالث والقرن<br>الرابع الهجريان.                          | بنو عصام                                               |
| أسسوا مدينتي تازا ومكناس. وحكموا<br>فاس وتلمسان                                                                                                                 | القرن الرابع الهجري<br>القرن العاشر الميلادي                     | مكناسة<br>(زناتيون)                                    |
| سجلماسة، والواحات الجاورة.                                                                                                                                      | القرن الرابع الهجري<br>القرن العاشر الميلادي                     | بنو مدرار<br>(زناتیون)                                 |
| عاصمتهم : إفكّان، حكموا فاس<br>وتلمسان وسـلا وتادلا                                                                                                             | القرن الرابع الهجري<br>القرن العاشر الميلادي                     | بنو ی <i>ف</i> رن<br>(زناتیون)                         |
| أسسوا وجدة. وحكموا فاس وتلمسان<br>وسجلماسة.                                                                                                                     | القرن الرابع الهجري<br>القرن العاشر الميلادي                     | مغراوة<br>(زناتيون)                                    |
| تونس وشرقي الجزائر: القيروان، المهدية                                                                                                                           | 972 / 362<br>1152 / 547                                          | بنو زيري<br>(صنهاجة)                                   |
| المغرب الاوسط : قلعة بني حماد بجاية.                                                                                                                            | 1007 / 398<br>1152 / 547                                         | بنو حماد<br>(صنهاجة)                                   |
| غرناطة، بالأندلس                                                                                                                                                | 1018 / 408<br>1090 / 483                                         | بنو زيزي<br>(صنهاجة)                                   |
| بطليوس. بالأندلس.                                                                                                                                               | 1022 / 413<br>1095 / 487                                         | بنو الأفطس<br>(زناتيون)                                |
| طليطلة. حكموا ما بين وادي الحجارة<br>وطلبيرة شمالا. ومورسيا جنوبا. اسمهم<br>الحقيقي : بنو أزينون                                                                | 1028 / 419<br>1085 / 478                                         | بنو ذي النون<br>(هـواريون)                             |



## الثقافة الأمازيغية وثقافات الأمازيغيير.

كثيرا ما كتب وقيل إن» البربر «لم ينشئوا قط ثقافة ذاتية يختصون بها. يعتبرهذا الحكم صائبا من له تصور تقليدي لمفهوم الثقافة، بحيث يجعله ينحصر في حيِّز المآثر الأدبية المكتوبة، ويعتبره غير صائب من له تصور شمولي أنثروبولوجي عصري لمفهوم الثقافة، بحيث يرى أن التقاليد الاجتماعية والاختيارات والنزعات السياسية، والفنون بمختلف أنواعها. كالمعمار والرقص والغناء، والأدب الشفوي المروي جيلا عن جيل، من شعر وقصص وأمثال سائرة، يرى أن ذلك كله ثقافة، بالاضافة إلى اللغة نفسها، واشتقاقية، والواقع أن للأمازيغيين ثقافة خاصة بهم توارثوها عبر العصور منذ آلاف السنين، يصعب على الباحث أن يتتبع مراحل تطورها فيما يخص الجوانب المعتمدة للكتابة، لكنه يستطيع أن يشخص بسهولة كل الجوانب الأخرى، ولابد في هذا يستطيع أن يشخص بسهولة كل الجوانب الأخرى، ولابد في هذا يقرب من ثلاثة آلاف عام، في ما هو خاص بهم متوارث عندهم،







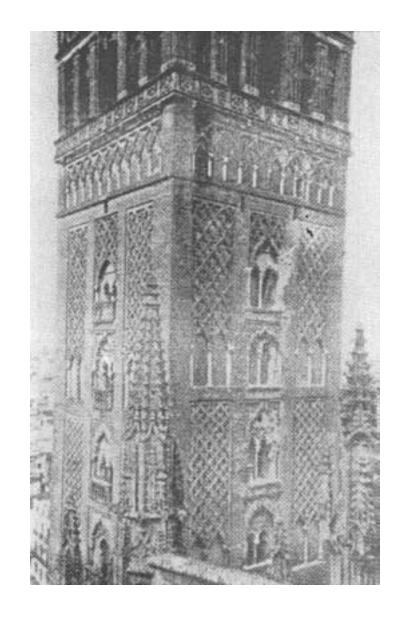

# بـل كانت دائمـا» ثقافة مفتوحـة «غير منغلقة على نفسـها، ولكن بالضرورة لا بمحض الاختيار. ولذا ساهم» البربر «مساهمة مهمـة فـي تشـييد أركان الحضـارات والثقافات الكبـرى التي تعاقبت على شـواطئ البحر المتوسـط ابتداء من أواسط الألف الأول قبل الميلاد. أما سـبب تقوقع ثقافتهـم الذاتية فمزدوج، أو هو في الواقع سببان، أولهما هو نمط عيشهم المطبوع بالبداوة. وسنشرح فيما بعد عوامل بداوتهم. وثانيهما أن لغتهم لم ينزل بهـا كتـاب، فلم يخدمها دافع ديني قط، كما خدمـت الدوافع الدينية العبرية والعربية، وبدرجـة أدنى اليونانية واللاتينية. وقد تفطن لهذه الظاهـرة حاميم الغماري المتنبي إذ حاول، في أوائل القرن الرابع الهجري، أن يعارض القرآن في لغة أجداده. كما فعل من قبله صالح بن طريف البرغواطي المصمودي، في أوائل القرن الثاني الهجري.

لثقافة الأمازيغيين إذن شقان، أحدهما خاص بهم، هو رصيدهم الأول التوارث؛ بعض عناصره شبه مجمدة لاتزال محافظة على أشكالها التي نشأت عليها أول نشأة في غابر الأزمان. كالمعمار والزخرف في الزربية والخزف والوشم وواجهات المباني؛ وبعضها يحتمل في وجوده أنه تطور عبر العصور لكنه احتفظ مع ذلك بطابعه الأمازيغي المتميز، كاللغة والأدب الشفوي والرقص والغناء والتقاليد الاجتماعية والسياسية. وشق ثقافتهم الثاني هو ما أخذوا عن الثقافات الأخرى: عن الفينيقية واليونانية واللاتينية والعربية الاسلامية (والفرنسية والاسبانية). وما أسهموا به في بلورة تلك الثقافات نفسها .

#### 1 - الثقافة الأمازيغية الأصلية المتوارثة:

#### أ - اللغة "البربرية":

من المعلوم أن عقليات الشعوب لا تنظور إلا تطورا بطيئا جدا، لاتغير منها الانقلابات والصدمات إلا ما هو على السطح، ومن المعلوم أن اللغات هي التي تصوغ العقليات ما دامت تعمل في حقلها الأصلى لم تنقل عنه ( Pour une sociologie du langage ). وكل من يعترف بصحة هذه الأطروحـة التاريخية الاجتماعيــة يــدرك أن اللغــة الأمازيغيــة مــن أهــم العوامــل الحضارية والثقافية التى كيفت الروح المغربية والبيئة الطبيعية التي نشات فيها، وقَولَبت الفكر المغربي في كثير من جوانبه، طوال آلاف السنين، وبالتالي شكلت البنية التحتية للشخصية المغربية الاسلامية، أو لما سُمى بالانسية المغربية على غرار الانسية الأوربية. وما يمكن لدارس اللغة الأمازيغية في العمق أن يستنتجه، أنها تستمد عبقريتها من تفاعلها مع طينة أفريقية الشمالية وتجاوبها معها، حتى إن جوانب معينة من البحث العلمان المتخصص تستوجب على الباحث إلماما بالأمازيفية، تستوجبه على المؤرخ والسوسيولوجي والجغرافي والنباتي والجيولوجي، واللغوى المقارن.

واللغــة» البربريــة «لغــة قائمــة بذاتهــا، ليســت» لهجــة «متفرعــة عــن لغة أخــرى، ولها هــي لهجاتهــا المتفرعة عنها (Boukous, Bulletin, 10..16) المنتشــرة فــي المغــرب والجزائــر وليبيــا وجنوبــي تونـس وموريتانيــا ومالــي والنيجــر(

Science et vie, 52 à 63). (Les Origines) الشـفوية وحدها . ...berbères, p 113

والواقع أن اللغة الأمازيغية لاتزال حية، محافظة على كيانها الذاتي الذي لا يتجلى بوضوح تام وبكل عناصره إلاً لن كلف نفسه قليلا من الاهتمام باللهجات وما بينها من التداخل والتكامل، متجها وجهة التماس العوامل الموحدة، لا وجهة التماس العوامل المفرقة بينها كما كان يفعل عدد من» الباحثين «الفرنسيين، واللغة الأمازيغية في وضعها الحالي، أي بصفتها لغة حية يتخاطب بها الناس، في تلقائية وعفوية، قابلة للانتعاش والنمو والازدهار، لاسيما أن لها نظاما الشتقاقيا جد من يتفاعل فيه الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر مع النحت والتركيب المزجي تفاعلا يضاعف إمكانات الخلق المعجمي اليسير المنال، وبدراسة هذا النظام في تفاصيله الخلق المعجمي اليسير المنال، وبدراسة هذا النظام في تفاصيله المرها عليهم حتى الآن، ومن تسليط بعض الأضواء على خفايا تاريخ أفريقية الشمالية.

هذه اللغة لها شعراؤها الذين يتغنون بها (إماريرن، واحدهم أمارير، وإمذيازن، واحدهـم أمذياز)، ولها قصاصها الذين يقصون علـى الأطفـال أقاصيصهـم، ما لـم تدخـل التلفـزة البيوتات لتسـتحوذ علـى أذهان الأطفـال بما تحمله إليهم مـن صور ومن معلومـات في لغات أخرى يعسـر عليهم فهمهـا ولها أمثالها التـي يتمثل بها، ولها فصاحتها الخاصة بها. ولها ضعفها الذي لم يفارقها حتى اليوم رغم الحاولات، ألا وهو اعتمادها الشـفويّة

وهــي لهجـات تلتقي فــي أصــل واحد بصــورة واضحــة، لا في وهــي لهجـات تلتقي فــي أصــل واحد بصــورة واضحــة، لا في معطياتها النظرية فحسب، ولكن حتى في معطياتها المتصلة بالممارســة والاســتعمال. لقد كتب الباحث »المتمزغ«» أنضري بالصــي. André Basset «في الموضوع ما يلــي:» ينتقل (الباحث) من لهجة إلى لهجة دون أن يحس بأنه ينتقل«. كتب هذا ســنة من لهجة إلى لهجة دون أن يحس بأنه ينتقل«. كتب هذا ســنة من مواصلة البحـث، قائلا:» إن بنية اللغة الأمازيغية وعناصرها وأشــكالها الصرفية تتسم بالوحدة إلى درجة أنه إن كنت تعرف حق المعرفة لهجة واحدة منها اســتطعت في ظرف أســابيع أن حق المعرفة لهجة أخرى، تدلــك على ذلك التجريــة، إذ اللغة هي اللغة نفســها. ولقد عجبت لذلــك...» (Revue le Monde non)...).

وتتجلى وحدة اللغة الأمازيغية في الزمن أيضا، لأن بطع التطور الحضاري ساعد على استقرار المعطيات اللغوية التطور الحضاري ساعد على استقرار المعطيات اللغوية لو يُعنى بها العناية الكافية، ستساعد مؤرخي العصر القديم خاصة في تعميق أبحاثهم. أما انتماؤها من وجهة نظر» اللسانيين «فقد بينه» مارسيل كوهن، Marcel Cohen «في أطروحته وفيما تبعها من مؤلفاته انطلاقا من سنة 1924، إذ برهن على أنها فرع من المجموعة الحامية السامية. وقد صارت منذ أواخر القرن التاسع عشر محط اهتمام لدى اللغويين المعنيين بتطور اللغات وبنواميس ذلك التطور نظرا لحيويتها رغم اعتمادها على

#### دون الكتابـة. فلم يُقدُّر التدوين من جراء ذلك إلا لعدد ضئيل من مآثرها الأدبية. أما الباقي فإنه ضاع في طيات النسيان، بعد ان ردده إثر نشأته جيل أو جيلان أو ثلاثة أجيال في أحسن الحالات، وما دُوَّن نذكر على سبيل المثال شعر سيدى حمو السوسي المتعدد الأغراض، الـذي يرجع عهده إلى القرن الثاني عشر الهجري (عمر أمرير) والشعر الديني التعلميمي لحمد أوزال من القرن الثالث عشره وشعر السي موحند القبائلي من القرن التاسع عشر الميلادي (Les Isfra de si Mohand) وهـو شعر ذو نفس فلسفى، وشعر تاوكّرات (Taougrat) الملحمي من أوائل القرن العشرين، وعدد من القصائد المتفرقة لشعراء مختلفين من القرن العشرين أيضا. ومن كبار الشعراء الذين لهم صيت في الجهة التي ينتمون إليها نذكر سليمان عازم، وسليمان الشابي وفاطمــة عمــروش ايت منصــور، وموحنــد ومحاند والحــاج رابح القبائليين، وعبد الرحمان ومسعود المتوكِّي. وقد أصبح الشباب الأمازيغيون يهتمون بتدوين الأدب الأمازيغي الجديد وبالتنقيب عن القديم منه، بمحض وسائلهم، ويؤلفون تأليفا إنشائيا يعد بالنمو، نذكر من مؤلفاتهم» وسان صميدنين، الأيام الباردة «لومن على الصافي، و«ئسكراف، القيود «لحمد مستاوي. من هـؤلاء الشـباب من يكتب بالحروف العربية، ومنهـم من يكتب بالحروف اللاتينية، خاصة في الجزائر، لأن اللغة الأمازيغية تخلت عن أبجديتها الذاتية منذ دخول» البربر «في الاسلام، حسب ما تحل عليه القرائن، ولم يحتفظ بها إلا قبائل التوارك غير أن حروفا منها لا تزال تُدرج في زخارف الزربية المغربية .

#### ب ــ الكتابة الأمازيغية القديمة:

حسب ما أثبته البحث إلى حد الآن، لم ينشأ على أرض القارة الافريقيــة كلهـا إلا أبجديتان اثنتان ـ بصـرف النظرعن الهيروغليفات ـ هما الأبجدية الأمازيغية والأبجدية الأثيوبية (Berbères, Camps, 275). وقد أثبت البحث أن ظهور الحروف الأمازيغيــة الأولــي يرجـع عهده إلــي فجــر التاريـخ، وأن مجال انتشارها بمتد من شهالي السودان إلى الجزر الخالدات غربا وصقلية والأندلس شـمالا (Histoire du développement...II, 26; Berbères, Camps, 277 ). تسمى هذه الحروف» تيفيناغ«، وقد أوَّلت هذه التسمية تأويلات مختلفة، أسرعها إلى الذهن هو أن الكلمة مشتقة من» فينيق، فينيقيا «وما إلى ذلك. قد يطابق ذلك اصل هذه التسمية، ورما لا علاقة له به، ولكن الحقق هـو أن الكتابـة الأمازيغية غير منقولة عنها، بـل رجح الاعتقاد بأنها والفينيقية تنتميان إلى نماذج جد قديمة لها علاقة بالحروف التي اكتشفت في جنوبي الجزيرة العربية. وقد أشرنا إلى هذه العلاقة فيما سلف. لقد كانت الأبجدية الأمازيغية في المراحل الأولى من وجودها تتكون من» حروف صامتة،«Consonnes ، هي المعنية بـ «تيفيناغ«. ويعتقـد أن عدد تلك الحروف الصامنة كان 16 حرفا (Les Origines berbères, p 61). وأنــه صــار 23 حرفا في عهد الملكة المازيلية النوميدية (Berbères, Camps 277). وقد أضيفت إلى الحروف الصامتة في زمن متأخر» حروف صائتة، «Voyelles سميت» تيدُّباكين «. تقابل الفتحة والكسرة والضمـة. وتسـمى الأبجديـة فـى مجموعهـا» أكَامـك «كان

الأمازيغيون القدماء يكتبون بهذه الحروف على جدران الكهوف وعلى الصخور، من الأعلى إلى الأسفل، في أول عهدهم بالكتابة. ثـم كتبوا في جميع الاتجاهات، ودام ذلك الوضع إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، حيث أخذ التوارك يستقرون على الكَتُب من اليمين إلى اليسار تقليدا لما هو معمول به في العربية.

وقد ترك لنا القدماء على الصخور والصفائح الحجرية، ما يربو على ألف نقـش (Marcy, Chabot, Reygasse) وتركوا عددا من النقوش التذكارية في تونس والجزائر خاصة، فيها ما هو مصحوب بترجمته اللاتينية أو الفينيقية. وقد قام الباحث» جورج مارسي، «Georges Marcy محاولة جادة من أجل شرحها. لكن معظم النقوش الأمازيغية القديمة لا تزال تنتظر اختصاصيين يشترط فيهـم أن يتقنوا الأمازيغية أولا، ثم إحدى اللغات الميتة الآتية: الفينيقيــة أو اليونانيــة أو اللاتينية. يوجد فــى المغرب نماذج من النقوش على الصخر في «عزيب نيكيس « و«ياكور « بالأطلس الكبير، ونقش» صفيحة أزرو «ونقش» صفيحة تيفلت(Chabot) «. وهنا يجب التساؤل: هل سمّيت مدينة» تيفلت «بهذا الاسم على طريق المصادفة ليس غير؟ لأن »تيفلت «في الأمازيغية هي» الصفيحـة «الحجريـة بالذات، حسـب ما احتفظت بـه اللهجة التركيـة من معانى الألفاظ الأصلية. نقـش بالحروف الأمازيغية متوغل في القدم، يوجد بالمكان المسمى "عزيب نايكيس" في الأطلس الكبير الفارس الأمازيغيُّ الرافع لقرص الشمس المشعُّة؛ وعلى يمينه نقش بحروف "تيفيناغ" ويوجد في الصحراء المغربية في نواحي سـمارا حسب شاهد عيان ـ هو الدكتور حمداتي ماء

العينين ـ نصوص كاملــة بحروف» تيفيناغ «نقشــت في عهد ما على صفحات صخور كبيــرة. وهناك في المغرب أيضا صفائح أخــرى معروفة: «صفيحــة أنجرا» المعروضة فــي متحف تيطاون، وصفيحة» عين الجمعة «وصفيحة» ســيدي ســليمان «(متحف الرباط)... وعلى ســبيل المثال نورد هنا أحد الســطور الثلاثة من النص المنقوش على »صفيحة تيفلت «(متحف وليلي):

هذه النقوش الأمازيغية القديمة كانت أكثر انتشارا في البوادي والأرياف منها في المدن.(Camps) أينبغي أن يعتبر ذلك سببا لتراجع الكتابة» البريرية «أمام البونية فاللاتينية فالعربية؟ أم ينبغي أن يعتبر نتيجة لتوازي التمدن مع استخدام الحرف البوني، ثم اللاتيني، ثم العربي؟ وما هو ملحوظ منذ عقدين على وجه التقريب هو أن جماعات من المثقفين يحاولون أن يحيوا الحرف الأمازيغي القديم، وقد توصلوا إلى صنع آلات للرقانة به، لم يسمح ببيعها في الأسواق.

#### ج ــ الفنون الأمازيغية التعبيرية:

مع أن اللغة الأمازيغية جردها الزمان من كتابتها، ومع أن الناطقين بها لم يعنوا كثيرا بتدوين إنتاجاتها الأدبية، ومع أنها لم تكن قط لغة تلقين أو تعليم، ولم تكن موضوع بحث وخليل إلا ابتداء من القرن الماضي، فقد ظلت حية في أفريقية الشمالية كلها والصحراء الكبرى إلى يومنا هذا، إما في مناطق شاسعة يتخاطب بها في كل مكان، وإما في »جزر لغوية شاهدة«، أي في أماكن محدودة المساحة تكون عبارة عن مواطن لقبائل صغيرة،

المغرب، و«الجرجورة «في الجزائر.

ومن تقاليد الأمازيغيين العريقة الرقص الجماعي المصحوب بالغناء. وهو الذي قال فيه أحد الخبراء الغربيين» إنه من إيحاء تموجات السخابل... أو الكثبان في الصحراء، او أعراف الجبال في الأفاق» (Paul Hector... نقبلا عن Tableau de la musique)... والرقص الأمازيغي أنواع كثيرة. أهمها» أحيذوس «و«أحواش«. أما رقصات» الشيخات «فليست من التراث الأمازيغي في شـــىء. وإنما هـى» بدعة «أقحمت فيه على يد» قيّاد «الاستعمار، استوردوها من الحلات المشبوهة التي تكاثرت في المدن المغربية طيلـة عهد» الحمايـة«. وليس مـن المبالغة أن يقـال إن الرقص الأمازيغي التقليدي هو الرقص الكلاسيكي المغربي. وليس للمغرب رقص غيره لــه ميزة تســتحق الاعتباريُرشُّــح بها لأن عثل الشخصية المغربية. لكن هذا الرقص صنّفه الفرنسيون »فولكلورا.folklore »، فتبعهم في ذلك المسؤولون الوطنيون عـن الفن، فلـم يُقيَّض له من ينهض به. ولذا صـاريفقد رونقه الأصلى ويفقد تلقائيته النابعة من روح الابتكار الجماعية العاملة بدوافعها الذاتية.

#### د ــ المعمار والزخرف الأمازيغيان:

الأثار المعمارية الأمازيغية ضاربة في القدم، يرجع عهد عناصرها الأولى إلى ما قبل التاريخ. تلك العناصر الأولى عبارة عن أضرحة بسيطة، بني كل واحد منها على شكل ركام من الحجارة يسمى الأن عند التوارك» أدبنى ج إدبنيين«. وقد تطورت

أو عن مجموعة قرى متجاورة، أو قرية منفردة، أو واحة من الواحات، أو حتى عن بيت واحد أو متجريوجد وسط بيوتات أو متاجر في قلب مدينة كبيرة مستعربة. تتجلى حيوية اللغة الأمازيغية في التلقائية التي يتكلمها الناس بها، وفي الأغاني والقصائد التي يروجها شعراؤها. وقد تعصب أحد أولئك الشعراء لـ» لغة أمه «إلى درجة أنه زعم بأن الغزل يستحيل بسواها.

إذ قال:

في لُغَة أُمي

بُحْتُ إليك، حَبيبتي، بسرّى!

كيف يَفعَل، يا تُرَى مَنْ يَجهِلُ لُغة الأمازيغ ؟

أَ بِكَلَّمَة حُب، أَبَدا، لا يَنْطِقُ ؟

وهو قول يذكرنا بقول أحد شيوخ الأدب العربي القدماء «إن الهجو باللغة العربية لأحبّ إلي من المدح بالفارسية»!.

أغراض الشعر الأمازيغي متنوعة. وكذلك أصنافه وموازينه (انظر:Renisio, Laoust, Maâmmri, De Foucauld) . وعمر أمرير، ومحمد شفيق) وقد ظهرت في الثلاتين سنة الأخيرة حركة تجديد لقوالب العشر في مناطق مختلفة. لاسيما في الشعر المتغنى به. أخذ مغنون شباب يقلدون أنماط الموسيقى العصرية، أمثال العموري في المغرب، وإيدير، وجمال علام، في الجزائر. وقد انتشر صيت الجموعات الغنائية الأتية:» أوسمان البروق، جمع برق «و «إزنزارن = الأشعة « و«أدراو = المأدبة «في



فيما بعد تصاميم تلك الأضرحة إلى أن صارت أشكالها إما هرمية مربعة القواعد. وإما مستديرة القاعدة مدرجة من الأسفل إلى الأعلى في طبقات. هذه الأضرحة الأخيرة تسمى »بازينا« وهي مبنية من الحجارة المتراصة. وأصل اسمها حسب ما نرجح راجع إلى كون بُنيانها غير معقود بملاط، لأن مادة» بزن «في اللغة الأمازيغية تفيد انعدام الإدام مع الخبز. أو انعدام الملاط مع حجارة المبنى: فالخبز الحاف يسمى» أبازين«. وكذلك الحائط المبني من الحجارة المنصدة دون تمليط (Berbères, Camps, 84,85).

وفي مراحل تاريخية أخرى صارت الأضرحة عبارة عن مبان شاهقة في شكل منارات مكونة من أربع طبقات أو خمس. علياها أصغر حجما من سيفلاها، أو عبارة عن مبان مخروطية الشكل أسطوانية القاعدة يبلغ ارتفاعها ثلاثين مترا فأزيد، ويبلغ قطر دائرتها حوالي ستين مترا؛ وهي مبنية من الحجارة المنحوتة أيضا. هذه الأضرحة، بنوعيها منسوبة إلى الملوك الأمازيغيين القدماء، يوجد من نوعها الأول اثنان في تونس الحالية، أحدهما مدينة دوكِّة (ثوكِّا القديمة)، والأخر بشمتو (سيميثو القديمة). وواحد بالجزائر في المكان المسمى» الخروب«. ويوجد من نوعها الثاني المنان بالجزائر في كل من» قبر النصرانية « و«مّيدراسن«. وبقايا مجموعات منها بالمغرب في سهل سايس، قرب عين تاوجضات، وفي سهل الغرب قرب مدينة سيدي سليمان (تل سيدي سليمان (تل من الأضرحة الأمازيغية القديمة خصوصيات معمارية بجعله من الأضرحة الأمازيغية القديمة خصوصيات معمارية الأمازيغية منفردا في تاريخ المباني الأثرية . ومن الأناط المعمارية الأمازيغية





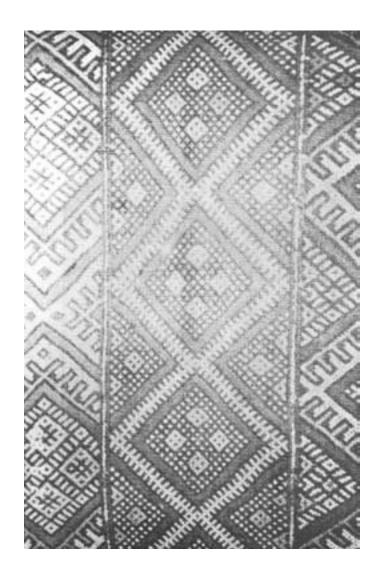



التي نفذت إلى عصرنا من أعماق التاريخ تلك التي تبنى على غرارها» القصور «الجماعية (»إغرمان «التي مفردها» إغرم») و«القصبات « (»تيغرمين «التي مفردها» تيغرمت») المنتشرة في الأطلس الكبير، ومخازن الحبوب العمومية (»إكودار «التي مفردها» أكادير، «Greniers Citadelles»). وقد نفذت إلينا معها أنواع من الزخرف، كلها عبارة عن تشكيلات هندسية أساسها الخط المستقيم، تزين بها واجهات المباني السالفة الذكر، في الأطلس الكبير والواحات، وتزين بها الزرابي والحلي الفضية والآنية الطينية والخزفية. هذا، ثم إن المعمار المغربي الاسلامي مطبوع هو أيضا بروح الفن الأمازيغي الميالة إلى البساطة وتوخي المتانة، يتجلى ذلك أحسن ما يتجلى في أشكال المنارات المربعة القاعدة، عامة، وفي منارات الموحدين الثلاث خاصة: منارة الكتبية بمراكش، ومنارة حسان بالرباط، ومنارة» الخيرالدا «بإشبيلية، وهي من منشأت الدولة الموحدية.

وإذا أضفنا إلى المعمار والزخرف قائمة بالرسوم التمثيلية الكثيرة التي رسمت بالنقوش أو الألوان على الصخور في الكهوف والجبال والصحاري منذ المعهد الحجري الجديد. تكتمل لدينا صورة الفن الأمازيغي القديم، وما اتسم به وجوده من استمرارية نادرة. نخص بالذكر من الرسوم المنقوشة: العربة ذات الأفراس الأربعة (وادي أزكزا. بتاركا. وتاركا هي الفزان)، وصياد الأرويّ ( تينزولين، جنوبيّ المغرب)، والفارس حامل الشمس المشعة ( أبيزار، بجبال القبائل بالجزائر). والفارس الحارب (في



منطقة أيبر التركّية، بمالي)، ومن الرسوم التي صورت بالألوان: الفرسين المتجابهين (إقليم بشار بالجزائر) والنساء المتبرّجات، والصياد حامل الرمح، والرقصات البهلوانية حول ثور ( بتاسيلي ناجّر، صخرة الثور، في جبال التوارك بالصحراء الجزائرية).

#### 2 ــ ثقافات الأمازيغيين، أو مفعول «المثاقفة». أــ البونية ثقافة فينيقية أمازيغية:

لأمر ما كان الرومان يفرقون في التسمية بين الفينيقيين الأصلاء (Phoenicius) والبونيين (Punicus) والافارقة ( Phoenicius واحدهــم Afer. راجع تعليق Desanges على Plinius. ص 226). إن السبب في نظر الختصين هو أن الجاليات الفينيقية التي استوطنت المواقع الساحلية على ضفة البحر المتوسط من برقة إلى طنجة وعلى جزء من شاطئ الحيط الأطلنتي، وحولتها إلى مراكز تجارية، اختلطت شيئا فشيئا بالأهالي الأمازيغيين - بحكم التعامل السلمي الموصول على مدى قرون، والمتجرد عن كل تعصب ديني - إلى درجة أنها أصبحت تتميز في مقومات حياتها الماديــة والمعنوية، عن فينيقيــي فينيقيا وعن الأهالــي الأفارقة، أي» البربـر «الذين بقوا على طبيعتهم الاولى. البونيون إذن جيل من الناس امتزجت فيهم الشخصية الأمازيغية بالشخصية الفينيقيــة امتزاجا بطيئا هادئــا، بما تحمله كل واحدة منهما من ميزات، فكان لذلك انعكاسات على ثقافة قرطاجة وغيرها من المدن الساحلية والقريبة من الساحل، وتكونت لغة» عامية «بين الفينيقية والأمازيغية (L'Afrique du Nord, 59...63). فإن كان

الباحثون الأول غفلوا عن هذه الحقيقة فلأن الارث البونى المدون مكتوب بالحروف الفينيقية، وبالحروف الفينيقية مجردة من كل حركــة صائتــة (Voyelles) ، ولأنهم كانوا يغفُلـون عن توظيف معطيات اللغة» البربرية «في تشخيص الألفاظ والأسماء (Les Inscriptions libyques,5...16). ولهذا أصبحت الآن أسماء، كان يعتقد أنها قرئت على أوجهها الصحيحة، مثار شك وتساؤل، أكثرها شــهرة اسـم الإلهة» تانيت«، أهو كذلك» تانيت «أم هو» تينيت «أم »تينيت» (La Carthage 175, Berbères, 115). وما اسم هذه الإلهة، بصيغته» البربرية«، في قراءتيه أو قراءاته، إلا دليـل على أن قرطاجة كانت تدين بديـن الأمازيغيين القدماء، بما أنها بوأت» تانيت «مكانة الصدارة في معابدها وجعلتها هي» ربة المدينة» (La Carthage punique, 175). وقد ورد في نصوص قديمة ما يستفاد منه أن الكهنة وسدنة المعابد في قرطاجة كانوا أمازيغيين (Silius Italicus, 8) في معظمهم . ولدينا في أفريقية الشمالية نموذج تاريخي آخر من نماذج المصاهرة الحضارية الموفقة، ألا وهو نموذج انصهار العرب و» البربر «معا في بوتقة العقيدة الاسلامية.

#### ب ــ إســهام ملك أمازيغي قديم في إغناء الثقافة اليونانية :

لــم يكــن الأمازيغيون يجــاورون اليونان مباشــرة، ولم يكونوا دائمــي الاتصال بهم. لكــن ثقافة اليونان فرضت نفســها على حوض المتوســط كله، ابتداء من القرن الخامس ق.م. بفضل سمو الفكــر الاغريقــي آن ذاك. فــلا غرابة إذن أن يكــون الملك المازيلي»



ماسينيزا «يستقدم إلى عاصمته» قيرطا «العلماء والفنانين من أثيناً، ولا غرابة أن ينبغ في شتى فروع العلم والمعرفة حفيده، ربيب روما، يوبا الثاني، وأن يصنّف باليونانية، في التاريخ والجغرافيا والفلسفة والأدب وفقه اللغة المقارن. فتعجّبَ من نبوغـه »فلوتارخـوس.Plutarkhos «، ومن کون» بربـری نومیدی (يصبح) أكثر الأدباء ظرف ورهافة حسس (Les Africains, IX, 146). ونصب لــه الاثينيون تمثالا في أحــد مراكزهم الثقافية ( Gsell + Les Berbers, I, 49, 50 ) تقديرا لكفاءته الفكرية، وقد نقل عنه علماء العصر القديم. وحسده معاصروه منهم ونَفسُوا عليه نبوغه، بصفته» بربريا.barbarus «، وكأن نفاستهم عليه تسربت إلى نفس المؤرخ الفرنسي Stéphane Gsell، إذ ما فتئ Gsell يحاول أن يغض من قيمة أعمال يوبا الفكرية، فتبعه في ذلك تلامذته من الأوربيين الذين أرخوا للمغرب الكبير في عهد الاستعمار الفرنسي (Les Africains, IX, 157,58,61)، كما تبعدوه في خاملهم على أبيه يوبا الأول من أجل حرصه على سيادة ملكته. والدافع عند Gsell ومن تبعوه هو أنهم كانوا يعتبرون الفرنسيين ورثة للرومان في أفريقية الشهالية، ويرون أن» الأهالي، Les indigènes «لايمكين أن يكونوا إلا »أهالي «في الماضي والحاضر على السواء، بما أشربَته الكلمة في لغتهم إذَّاك من معانى الاحتقار.

ومن مؤلفات يوبا الثاني نخص بالذكر كتابه المعنون ب» ليبيكا«، لأنه عني فيه ببلاد الأمازيغيين. ومن الطريف أن يوبا أشار في ذلك الكتاب إلى قصة» الأسد الحقود «التي لاتزال

الجدات في بوادينا. إلى يومنا هذا، يقصصنها على أحفادهن باللغة» البربرية «في ليالي السـمرمن فصل الشـتاء. إن في ذلك لدلالة على أن الأدب الشـفوي قد يُحفظ خيرا بما يُحفظ للحوّن. ولقد كان يوبا الثاني ذا ذوق فني رفيع. حسب ما أجمع عليه المؤرخون لعهده (Les Africains 161) قصة الأسد (VIII, 263 عليه المؤرخون لعهده (VIII, 263). وقد لزم ذكره ذكر طبيبه» أوفوريوس. ولالذي اكتشـف ما لأحد النباتات الحلية من قدرة على تنشـيط الفكر وترويح النفس. وباسـم ذلك الطبيب يسمى ذلك النبات. في اللغات الافرجية إلى اليـوم: ...euphorbia, euphorbe... وهـو الفربيون، أحد أنـواع اليتوع أو التيوع المعـروف بـ «تاناغوت و«قى الأمازيغية.

## ج ــ أمازيغيــون قدماء يتصدرون مصاف المفكرين والأدباء اللاتينيين:

نتج من مفعول »المثاقفة. L'acculturation « المفروضة من قبل روما على افريقية الشامالية أن نبغ في الكتابة باللاتينية أجيال متتابعة من الأمازيغيين، فأسهموا إسهاما مهما في إغناء الفكر والأدب الرومانيين، حتى من قبل أن تكون الأمبراطورية قد بسطت نفوذها على مواطن» البربر«، بما أن أول أديب أمازيغي الأصل لاتيني اللغة عاش في النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد، اي قبل نزول الرومان في أفريقية.

#### - أديبان أمازيغيان من عهد الوثنية: أولهما» تيرنشيي آفر. أو تيرنتيوس آفر، «Terentius Afer (185» ــ 159 ق.م.).

لقد كان من عواقب الحرب البونية الثانية وانهزام قرطاجة فيها، أن حُمل إلى روما صبى أمازيغي أسير، فاتخذه أحد أعضاء مجلس الشيوخ غلاما له، ثم أعتقه. فسمى الطفل باسم سيده ««Terentius»، بالاضافة إلى نسبه «أفر، Afer «أى الأفريقي. فتضلع من معارف زمنه، في اللغتين اليونانية واللاتينيــة، إلــ أن فاضـت قريحته وهــو ابن العشــرين، فألف سلسلة من ست مسرحيات، كان يطالع الجمهور بواحدة منها في كل سنة، ما بين 166 و160 ق.م. فصارت له شهرة كبيرة دفعــة واحدة، ونال الجوائز، فحســده الحســاد واتهموه بالســرقة الأدبية، فدافع عن نفسه بما كان له من قوة. فأنصفه التاريخ من بعد، ورد إليه نقاد العصور المتعاقبة اعتباره كاملا وبينوا أن تأثيره في الأدب المسرحي بقي ظاهرا إلى حدود القرن السابع عشر. ومن مؤلفاته» الاخوة، Fratres «و» معذّب نفسه، «Meus carnifex و»الخصى، Eunuchus «. وهو صاحب القولة المشهورة» أنا إنسان، لايخفي عني أي شيء ما هو إنساني!«. ومن إفراطه في حب الأدب أنه مات حزنا بأرض اليونان، بعد أن ضيع في البحر مخطوطات له، وهـو ابن الثلاثين (Les Grands Ecrivains du .(Monde, 238

#### eثانيهما» أبولاي، Apuleius, Apulée «.

وُلد» أبولاي، أو أفولاي «بنوميديا في أوائل القرن الثاني. حوالي 125، وتوفي حوالي علم بأثينا رجع إلى بلده. فاتّهم هناك بممارسة السحر. فدافع عن نفسه بصلابة، وألف في الموضوع كتابا عنوانه» في السحر، «Magicae . وبعد ذلك

تفرغ للتأليف الجاد. إلى أن أصدر كتابا، في أحد عشر جزءا، وبه وضعه تاريخ الفكر في مصاف كبار الكتاب العالميين الخالدين. في كتابه ذاك، «التقمصات «Les Métamorphoses اتخذ الرواية الطويلة النفس مطية لوصف الأوضاع الاجتماعية وانتقادها في سخرية حينا، وفي شدة وصرامة أحيانا، فدافع عن الستضعفين، وطرق بكيفية غير مباشرة موضوعات فلسفية، السيتضعفين، وطرق بكيفية غير مباشرة موضوعات فلسفية، مظهرا لنزعته الصوفية، ولتشوفه إلى الديانات المشرقية النشأة ولولوعه بعبادة الالاهة المصرية» إزيس، « Esi, Isis ... فوصف ب» النوميدي المزعج «، ولكن اعترف له بصدق التعبير وبالبراعة في فني القصص والكلام، وكان هو نفسه يصرّح بالنّه تأثر في عمق بالفكر اليوناني (Les Grands Ecrivains du).

#### - كاتبان مسيحيان أمازيغيان في عهد الحنة:

مـن أبرز الكتـاب الأمازيغيـين القدماء الذين قامـوا بالدعوة للمسـيحية واتخذوهـا سـلاحا لمقاومـة الاسـتعمار الروماني - إذ كانـت رومـا لاتـزال وثنيـة -» تارتولـي،«Tertullianus» و»أرنوبـي. Arnobius «. وقد عاشـا كلاهما فـي» عهد الحنة « إذ كان النصارى يُعذّبون، ولم يكن يدافع بالقلم عن النصرانية إلا» كان النصارى يُعذّبون، ولم يكن يدافع بالقلم عن النصرانية إلا» الأفارقة» (Histoire du développement...II,762,763).

#### - تارتولى Tertullianus (حوالى 155 ـ حوالى 225 م.):

نشاً على الوثنية، ثم تنصر وخمس خمسا كبيرا للدفاع عن دينه الجديد، ودعا إلى التمسك بتعاليم المسيح القومة وإلى

التخلي عن روح الطبقية الكنسية. وحرض الناس على التخلص من الخدمة العسكرية في الجيش الروماني. يعتبر كتابه» دفاعا عن الدين، Apologeticus «إحدى اللبنات الأولى الأساسية التي دشن بها الأدب المسيحي المتخصص في معالجة القضايا لخلقية في ضوء العقيدة. صدر ذلك الكتاب سنة 197م (Grands Ecrivains du Monde, 370).

#### - أرنوبي الأكبر :Arnobius

ولد هذا الكاتب بإحدى قرى نوميديا في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي. فدرس علم الكلام إلى أن صار أستاذا في تلك المادة. ثم تنصر وهو كهل. وألف كتابا واحدا بعنوان» ضدا على الوثنيين، Adversus nationes «. أصدره سنة 300 ميلادية. خامل فيه على عبادة الأصنام، وراهن على أن الايمان بالله ضمان للفوز. كما راهن من بعده أبو العلاء المعري و« باسكال.Pascal (الفرنسي. وقد أهله عمله في سبيل عقيدته لأن يُعدّ عند المسيحيين من» آباء الكنيسة» (-latin).

## - القديس أوغوســـتينوس Augustinus يســـاند روما، بصفته عمدة للكنيسـة الرسـميـة:

ولد »أوغوستينوس «في قرية» تاكاست «بنوميديا سنة 354م. ومات بعنّابة سنة 430م، إذ كانت تلك المدينة محاصرة من قبل الوندال لم يتنصر إلا وفي عمره 33 عاما. كان من قبل أستاذا للبلاغة، فحرّس في قريته، ثم في قرطاجة، وروما وميلانو.

وبعد اعتناقه المسيحية رقي الدرجات الكنسيّة في ظرف تسع سنوات فقط، فأصبح أسقفا سنة 396م، وكرِّس حياته لتنظيم الكنيسـة الأفريقية وللتأليـف الديني. وقد ترك للمسيحيين مؤلفـات لاتزال حتى اليوم مرجعا لهـم، يعتبرونها قاعدة صلدة لفلسـفة أقانيمهـم الثلاثـة، منهـا» مدينـة الله. La Cité de «و» الدراسلات. Les Confessions «و» المراسلات. Les. كان تبشـيره تبشيرا رسـميا يسير في خط كنيسة روما القيصرية. ولذا عارضه الدوناتيون «وعلى رأسـهم سمّيه وغوسـتينوس» الدوناتي الـذي عُرض على القضاء في أوائل (Prosopographie, 102).

لقد كان» القديس «أغوستينوس «يتعاطف مع» الأفارقة «. أي مع الأمازيغيين ويدافه عن هُويّتِهـم (L'Afrique du Nord, أي مع الأمازيغيين ويدافه عن هُويّتِهـم (349). ولكـن فـي نطاق العمل التبشيري الرسمي. وما يلفت النظـر أنه هو المؤلف» الأفريقي اللاتيني «الوحيد الذي ضُبِط تاريخ ولادته، كما ضُبِط تاريخ وفاته. والسـبب في نظرنا هو أن أحد أبويـه كان رومانيا، كما هو معلـوم. وليس من المستبعد أن تكـون «هُجْنَتُـهُ «هـي سـبب موالاتـه للسـلطة الرومانية السياسية الدينية.

### د \_ الانتاج الفكري الأمازيغي رافدا للثقافة الاسلامية:

لـم يندمج قط الأمازيغيـون اندماجا كليا فـي إطار حضارة معينة كما اندمجوا في إطار الحضارة الاسلامية. وذلك لأسباب لا

مجال لشرحها في هذه العجالة. ويمكن القول بأن ذلك الاندماج الكلي تم بصفة نهائية في أوائل العهد الموحدي، لما اندثرت البقايا الأخيرة من دولة البرغواطيين، أي بعد عهد الفتوحات الاسلامية الأولى بخمسة قرون على وجه التقريب. وقد كان اندماجهم، في جملته، نتيجة لعلمهم الذاتي، بتعاون مع أفراد أو جماعات قليلة من المشارقة الذين قدموا أفريقية الشامالية مسالمين، خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين. فبعدما حملت جنودهم راية الاسلام إلى قلب أوربا الغربية، وبعدما تخلصوا من السيطرة السياسية المشرقية، الجهت أنظارهم إلى أنفسهم أولا، ثم إلى غربي أفريقية الساوداء، ابتداء من عهد المرابطين. فعلى أيديهم أسلمت القبائل الأولى من الزنوج في وادي السينغال، حيث لاتزال الصلوات الخمس تسمى إلى اليوم باسمائها» البربرية «.

ولكن، ليس المقصود هنا هو الاحاطة بتاريخ» البربر «بعد دخولهم في الاسلام، ولا الاحاطة بإسهاماتهم في بلورة الثقافة الاسلامية، لأن ثلاثة عشر قرنا من التفاني في خدمة الدين الحنيف، فكريا وأدبيا، لا يمكن أن تقتضب في سطور أو فقرات. ولكن المقصود هو استشفاف نوعية الاسهام الأمازيغي من خلال مؤلفات مَنْ تُرجمَ لهم في غير لبس بأنهم» بربر «.

ومن هذه الزاوية تكون الملاحظة الأولى التي يسجلها التحليل هي أن الأمازيغيين نشُطوا حركات التصوف. فكأن نزعة التأملات الاستبطانية متأصلة في نفوسهم منذ القدم. كما لوحظ في مؤلفات» تارنتيوس «و«أبولاي «في عهد الوثنية الأولى.ثم في مؤلفات» أرنوبي« و«تارتولي» المسيحيين (Les

أثار المسادلي الغماري (ت 1258/656) صاحب» مجموعة أبي الحسن الشاذلي الغماري (ت 1258/656) صاحب» مجموعة الأحزاب «الذائع الصيت في العالم الاسلامي كله (مع التذكير بأن المتنبئين حاميم وعاصم بن جميل وأبي الطواجن ينتمون إلى قبيلة غمارة بالذات)، فمريدالشاذلية أبي عبد الله الجزولي (ت قبيلة غمارة بالذات)، فمريدالشاذلية أبي عبد الله الجزولي (ت على النبي» دليل الخيرات«. لقد اثر الشاذلي والجزولي تأثيرا على النبي» دليل الخيرات«. لقد اثر الشاذلي والجزولي تأثيرا كبيرا في الفكر الصوفي الاسلامي. ولا يخفى على المؤرخين دور الصوفيين الأمازيغيين الآخرين الذين لا يمكن حصر عددهم هنا. إلا أننا نرى من الضروري تخصيص ثلاثة منهم بالذكر لما لهم من شهرة في الأوساط الشعبية، ألا وهم ابو العباس بن العريف الصنهاجي، دفين مراكش (1088/481) وأبو شعيب الدكالي، دفين أزمور، وابو يعزى، دفين الأطلس المتوسط.

وبعد الصوفية، يسترعي الانتباه الفقهاء الأمازيغيو الأصل، من حيث عددهم، سواء عند المالكية أو عند الخوارج الاباضية. فلنكتف بذكر فقهاء المالكية الأمازيغيين البارزين، أمثال وجًاج، وعبد الله بن ياسين، ومحمد بن تومرت، وابن أبي زيد القيرواني النفزاوي (922/310 \_996/386) صاحب الرسالة المشهورة، والامام المكودي، وابن عرفة الورغمُّي (1316/716 \_1379/781) وأبي العباس وابن مرزوق العجيسي (1311/711 \_1379/781) وأبي العباس أحمد البرنوصي المعروف باسيم» زرُّوق « (ت 899 هـ) وأبي العباس أحمد الونشريسي (ت 1508/914)، وأحمد بابا الصنهاجي أحمد الونشريسي (ت 1508/914)، وأحمد بابا الصنهاجي

وبعد الفقه يلاحظ أن الأمازيغيين ألفوا في النحو العربي وأجادوا التأليف. فتح لهم هذا الجال شيخ النحاة المغاربة عيسى بن عبد العزيز يَلَلُبخت الجزولي (ت 1210/607) تلميذ ابن برّي ومؤلف» المقدمة الجزولية «و«الأمالي«. وتبعه تلميذه هو، أبو الحسن بن معطي الزواوي (169/564 ـ 1231/628) صاحب» الحدرة الألفية في علم العربية «التي استنّ ابن مالك فيما بعد طريقتها التعليمية في إنشاء ألفيتًة. وفي إثر الجزولي وابن معطي برز أبو حيان الغرناطي البربري (1256/654 ـ 1256/654). شارح ألفية ابن مالك المشهور بمقارناته بين اللغات، وبرز أبو عبد الله بن أجــُروم الصنهاجي (ت 1323/723). فطارت شهرته إلى الأفاق الاسلامية كلها بفضل مصنفه التعليمي» الأجرومية «الذي اعتُمد في تدريس النحو العربي طوال ستة قرون.

اللغة العربية. إذ هم الذين أرسوا قواعدها بعدما كان الفرس قد أرسوا قواعد لاخراج فقه اللغة العربية إلى الوجود. ولا غرابة في ذلك لأن الفرس و«البربر» معا لم يكونوا يتكلمون العربية بالسليقة... ثم يرى الفاحص لانتاج الأمازيغيين أنهم كتبوا في التاريخ وأغزروا، خاصة في تاريخ المغرب. من مشاهير مؤرخيهم أبوبكر بن علي الصنهاجي البيذق (القرن الخامس الهجري)، وابن عذاري، والجزنائي، وابن غازي الكتامي، والفشتالي، والافراني، والزياني ( بتفخيم الزاي وتخفيف الياء)، وأكنسوس، وغيرهم من صرحوا ببربريتهم، أو من يرى النقاد المشارقة في عملهم» نزعة بربرية «كابن خلدون. ومن يرى النقاد المشاريغيين في تدوين الرحلات نخص بالذكر ابن بطوطة اللواتي وأبا عبد الله العبدري الحيمي، وعبد الله ابا سالم العياشي...

لكن إسهام» البربر «في قرض الشعر – العربيُّ – وفي الأدب الإنشائي بصفة عامـة لم يكن ذا وزن كبيــر بالقياس إلى إنتاج المشارقة، وحتى بالقياس إلــى إنتاج العرب الأندلسيين، لا من حيث الحجم والكــم، ولا من حيث الجــودة والكيف بصورة أخص. ونرى السبب في ذلك هو أن جماهير الأمازيغيين كانوا لايعرفون اللغة العربية، وأن من قُدُّر لهم أن يتعلموها كانوا في أغلبيتهم لاينشوون على الحديث بها عن سليقة، بل كانــوا يجنحون في حياتهــم اليومية العاديــة إلى التخاطب باللغــة التي رضعوها مع اللبان، وهــي الأمازيغية، ولذا برعوا في صناعة الكتابة مادام عملهــم يهدف إلى التحليل والاســتدلال والاســتنباط، كما هو الشــأن في الفقــه والنحو والتأمـلات الصوفية الفلســفية، أو

إلى الوصف والسرد. كما هو الشان في الرحلة والتاريخ. ولم يأتوا بطريف فيما هو إنشاء توليفي صرف، لا في النثر الفني ولا في الشعر. (بناء على هذا الاعتبار، لا يستبعد أن يكون ابن منظور. صاحب» لسان العرب «أمازيغي الأصل، كما تشير إلى ذلك نسبته: الافريقي). وكل من تألق فجمهم شيئا ما في سماء الشعر العربي، من» البربر» قد نشأوا في بيئة لغوية عربية أو قديمة العهد بالاستعراب، كسابق البربري المشرقي النشاة، وابن الزقاق البولوكيني الأندلسي المولد والموطن، ومدغيس الزاجل، والامام البوصيري المصرى المولد والنشيئة...أما الأغلبية من الأمازيغيين الذين تعاطوا القريض وهم منغمسون في مجتمعهـم »المغاربي «المطبوع بالبربـرة، فلم يفعلوا عن فيض خاطر، ولكن عن إرادة و«سبق إصرار «. ذلك شأن كثير منهم، حتى كبار الفقهاء والكتاب المفكرين أمثال أبى على الحسن اليوسي ومحمد الختار السوسي . ولذا يمكن القول إن» النبوغ المغربي في الأدب العربي «انحصر طـوال العصور في ما هو» انتفاعي «ولم يتجل بوضوح لا في شعر رفيع ولا في نثر فني من الطراز الأعلى. والسبب في ذلك هو بطء حركة الاستعراب» الجماهيري «كما سنبين.

# استعراب الأمازيغيير.

النسبى؛ عوامله ومراحله؛ وأسباب بطئه.

إن كان جيل من الفرس المسلمين نبغوا في الأدب الإنشائي بشقيه الشعري والنشري، نبوغا ظاهرا، فلأنهم نشأوا في عواصم البلاغة العربية بالعراق وخالطوا فصحاء العرب وقتئذ كانت العربية لا تزال متشبثة مقومات فصاحتها الأولى، حيث كان الفتى منهم ينشأ عربي اللسان والجوارح معا، منذ نعومة أظفاره. وذلك ما لم يعرفه» البربر «لا في المغرب حيث كان العرب أقلية قليلة، ولا في الأندلس حيث لم يتيسر التآلف بين الشعوب التي تألف منها الجتمع الاســلامي. فبقدر ما كان اندماج الفرس في الوسط العربي سريعا بعد انهزامهم في القادسية، بقدر ما كان احتكاك الأمازيغيين بالعرب الوافدين على» جزيرة المغرب «احتكاكا شاقا عسيرا على الطرفين كليهما. فبينما كان الفرس يعيشون في أحضان الثقافة العربية النائشة خلال القرن الأول الهجري، كانت المعارك والمناوشات متتابعة بين جيوش الولاة الأمويين وبين القبائل الأمازيغية. وبينما كانت الدعوة العباسية قائمة في خراسان يتعامل فيها العرب والفرس معاملة ود وتأزر كان الغليان يسود بلاد المغرب بسبب تعسفات العمال الأمويين.

ولما استولى العباسيون على الخلافة بمساندة قوية من الفرس، كان المغرب قد استقل سياسيا عن المشرق، فكان من الطبيعي ان يستمر الأمازيغيون على حالهم في التخاطب بينهم باللغة الأمازيغيـة . فطرأ على العقيدة الجديدة في نفوسـهم. ما طرأ من الانحرفات الطفيفة أو الخطيرة، وسحل التاريخ من ذلك ما سجله، في شأن البرغواطيين وغمارة خاصة. تلك الانحرافات من وجهــة نظر الســلم تعتبر نوعا من الــردة، لكنها من وجهة نظر السوسيولوجية التاريخية تعتبر ردود فعل ثقافية صادرة عن غريزة الحفاظ على الكيان الذاتي. ذلك هو مدلول إقامة الشعائر الدينيــة بالأمازيغية عند برغواطة وعنــد الغماريين. ولهذا يمكن ان نقول إن حركة الاستعراب لم تنطلق بمجرد دخول» البربر «في الاسلام، ولكنها انطلقت فيما بعد كما سنوضح. ولهذا يصعب التسليم بأن طارق بن زياد خطب في جنده بالعربية، ففهموا عنه بدون وساطة. إنَّا نرجَّح أن يكون إما خطب فيهم بالعربية وترجم عنه، وإما خطب فيهــم بالأمازيغية ونقلت خطبته فيما بعــد إلى العربية، مع مــا يتحمل ذلك من الزيــادة أو النقصان أو التبديل. فإن كان من غير المكن أن يكون طارق جاهلا للعربية، نظرا لقدم عهده بها في لزومه لمولاه موسي بن نصير، فليس من الحتمل ولا من المكن أن يكون جنده» البربر« الاثنا عشر ألفا ملكون \_ كلهم أو جلهم \_ ناصية لغة الضاد بحيث يفهمون ما يقول. ومما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن تلك الخطبة المشهورة ألقيت أصلا بالأمازيغية، كونها أثارت في نفوس أولئك الجند» البربر «حماسة للقتال، حسب ما تفيده الروايات.

إن من المؤكد في ضوء ماجريات التاريخ من عهد عقبة بن نافع إلى قدوم المولى إدريس جبل زرهون، أن حركة الاستعراب لم تكن ذات مفعول يذكر، وأنها لم تنطلق في بطء بطيء إلا بعد تولية قبائل» أوربا «(لا أوربة كما يكتبه المؤرخون العرب) إدريس الأول سلطانا عليها. وستكون مسيرة الاستعراب في المغرب الكبير عامة، وفي المغرب الأقصى خاصة، مسيرة طويلة، بما أنها لم تبلغ مداها ونحن في القرن الخامس عشر الهجري، ثم منها ما ثم في مراحل أربع، تميزت أولاها وثانيتها بالبطء والتلقائية، وتميزت ثالثتها بالتسارع الاضطراري، بينما تميزت رابعتها وهي الحالية بالتسارع المتزايد المثير لنوع من التمنع .

#### 1 - المرحلة الاولى في مسيرة الاستعراب.

استغرقت هذه المرحلة عهد الأدارسة وعهد المرابطين والعقود الأولى من عهد الموحدين. في هذه الحقبة الممتدة من قدوم إدريس وليلى إلى وفاة عبد المومن بن على الموحدي، على وجه التقريب، كانت العربية محصورة في مجال حضري ضيق تقاسمها إياه الأمازيغية. كانت السيادة للعربية في أحاديث الأسر الادريسية والأندلسية والقيراونية التي استوطنت مدينة فاس، مع ترجيح الاحتمال أن أفراد تلك الأسر، لاسيما الذكور كانوا يضطرون إلى تعلم الأمازيغية يصفتها لغة السواد من السكان. وكانت لها السيادة بطبيعة الحال في المساجد، حيث كانت تقام بها الصلوات الخمس ويتلى القرآن في حلقات التريل. وكانت لها السيادة في ما كان يُكتب، على قلته آنذاك. هذا في فاس ورما في وليلي وبدرجة أقل بكثير في المدن القلائل

الأخرى الموجودة في أقصى شهالي المغرب في ذلك العهد. أما في البوادي حيث كانت تقطن الأغلبية الساحقة من السكان، لاسيما النائيــة منها، فلــم تكــن للعربية إلا أصــداء ضعيفة عَملها معها الدعوة الاسلامية المجددة، خاصة أن تلك الدعوة نفسها ما كان يمكنها الاعتماد بالأولوية إلا علىالأمازيغية. ومن الصعب جدا أن يُعلم مثلا أكانت خطب الجمعة، في عهد الأدارســة ومن جاء بعدهم قبل الموحدين، تلقى بالعربية وحدها في معظم المساجد، أم كانت تلقى بالأمازيغية أم بهما معا؟... يسمح بهذا السؤال كون الأذان لإعلان الصلاة يلقى ب» البربرية «في أوائل عهد الموحدين وكون الخليفة عبد المومن بن عليٌّ يحرر رسالاته الدينية ويخطب في الناس أيام الجَمَع بالأمازيغية، وكون البلاط الموحدي يعتمد الأمازيغية لغة للتخاطب في الجالس (المسند الصحيح في مآثـر..343. 344). ولا يعزب عن الأذهان أن أمير السلمين يوسف بن تاشفين نفسه، على تقواه وورعه، لم يكن يتكلم إلا بالأمازيغية، ولم تكن استهانته لمدح الشعراء الأندلسيين صادرة إلا عن أمرين، أولهما جهله للعربية، وثانيهما أن من تقاليد الأمازيغيين أنهم لايتقبلون المدح إلا على مضض، لاسيما المدح الحضوري.

فبما أن التمدن كان بطيئا، وأن سكان البلاد كانوا في معظمهم رحُّلا أو أشباه رحُّل يتنقلون بين الجبال والسهول وبين الواحات والنجود والصحاري، فقد ظلت المناطق المغربية، في هذه المرحلة، خارجة عن مجال النفوذالفعال للغة العربية، إلا منطقة واحدة، هي التي كانت صلة وصل بين قطبي الإشعاع

البلاد، ثم تولى الشرفاء مقاليد الملك، مع العلم بأن السلاطين

الشرفاء أنفسهم كانوا إلى عهد قريب يعرفون لهجة» بربرية

(مولاى عبد الله أمغار حاليا) و«مازيغن «(وهي الجديدة الحالية) وأزمور. ثم امُّحت، وهكذا استعربت مناطق دكالة والشاوية (أي تامسنا)، و«أزاغار «وهو» الغرب«. وما يشهد على تداخل الفصائـل العربية مع الفصائل «البربرية «في دكالة والشـاوية خاصــة هو تداخل الألفــاظ والتراكيب والتعابيــر الأمازيغية في اللهجات الحلية. وبتنقل» الجيش «الخزني من منطقة إلى أخرى استوطنت قبائل عربية جزءا من المناطق السهلية الأخرى، عند سفوح الجبال والممرات قرب العاصمتين الكُبريين فاس ومراكش، وتوغلت قبائل أخرى في الصحراء المغربية الغربية وموريتانيا واختلطت هناك ببقايا» زناكَة «(صنهاجة اللمتونيين). وهكذا تضافرت العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية طوال عدة قرون لرسم الخريطة اللغوية التي وجد عليها المغرب عند وقوعه في قبضة الاستعمار الأوربي الفرنسي والاسباني، وهي خريطــة تغيــرت معالمها في مناطق معينة، بــين عهد الموحدين ومطلع القرن العشرين، كما بينا. لكن حركة الاستعراب في المناطق الاخرى ظلت بطيئة كما كانت من قبل، خاصة في الجبال والواحات، سواء في المغرب أو الجزائر، وبالأحرى في قلب الصحراء حيث انعزلت قبائل التواركَ أما في المدن، فإن حركة الاستعراب تسارعت ابتداء من عهد المرينيين، في فاس بالخصوص، لما تضافرت عوامل ثلاثـة على تنشـيطها: سياسـة المرينيين التعليميــة، ثم هجرة المسلمين من الأندلس إلى مدن شــمالي

للثقافة العربية، أي بين فاس والأندلس، هي المنطقة المعروفة اليوم باسم» جبالة «. كانت القبائل القاطنة بتلك الجهة قارة السكن منذ قرون، ولذا يمكن الجزم بأنها أخذت تستعرب، ببطء ولكن باستمرار على حَافتَي الطريق الرابطة بين فاس والأندلس، انطلاقا من العهد الذي تمتنت فيه العلاقات بين العدوتين، أي من أواخر القرن العاشر الميلادي الموافقة لأواخر القرن الرابع الهجري، وسنعود فيما بعد إلى نتيجة استعراب» جبالة «كما نشاهدها اليوم.

#### 2 - استعراب المغرب في مرحلته الثانية.

دشت هذه المرحلة، عن غير قصد، عبد المومن الموحدي باستقدامه إلى المغرب (الأقصى) القبائل العربية التي كان الفاطميون من قبل قد أباحوا لها غزو إفريقيا انطلاقا من الفاطميون من قبل قد أباحوا لها غزو إفريقيا انطلاقا من الصعيد المصري، فلما أخذت تلك القبائل تجوب الأنجاد في المغرب الشرقي والحواشي الصحراوية للأطلسين الكبير والصغير، شحد وجودها أزر اللغة العربية، لاسيما أنها أخذت تتسرب شيئا فشيئا إلى السهول الأطلنتية وإلى بعض المرات الفاصلة بين الكتل الأمازيغية الكبرى التي يُتواكل في الدفاع عنها بين تلك الكتل (les Arabes en Berbérie). اذاك أخذت المناطق السهلية الشاطئية تستعرب، قي بطء من دون شك ولكن باطراد، خاصة أن قبائل» تامسنا «الأمازيغية كان المرابطون والموحدون قد أن قبائل» تامسنا «الأمازيغية، وأخذت تنحصر في غي تلك النواحي رقعة التخاطب بالأمازيغية، وأخذت تنحصر في حزر لغوية مثل ما عرف عن» صنهاجة الخل «في ما حول تيطً

«أو أخرى. كان محمد بن عبد الله العلوي» يكلم البربر في لسانهم« (الاستقصاء نقلا عن الزياني) وكذلك الحسن الأول. حسب ما سمعناه من شيوخ قبائل الأطلس المتوسط الذين نشأوا في أواخر عهده، ومن المستبعد أن يكون أعوان الخزن لايقتدون بالسلطين في الحرص على تعلم «البربرية». خاصة منهم عمال الأقاليم وقواد الجيش.

## 3 - المرحلة الثالثة: الاستعراب وسيلة ثقافية لمقاومة الاستعمار الأوربي الاستيطاني.

لما سُلطت على المغرب جيوش الاحتلال في مطلع هذا القرن اليلادي، كان رد الفعل الأول هو المقاومة بالسلاح على المستوى الشعبي، فانتقلت المعارك بسرعة من السهول إلى الجبال، واستمرت هناك المشادّات الحربية بين القبائل الناطقة كلها بالأمازيغية وبين الفرنسيين والاسبان ما لايقل عن ربع قرن بالأمازيغية وبين الفرنسيين والاسبان ما لايقل عن ربع قرن فخرجت القبائل المقاومة من المعمعة، سواء في الريف أو في الأطالس الثلاثة، منهوكة القوى بشريا واقتصاديا. فضعفت من جراء ذلك المكانة الاجتماعية والسياسية التي كانت لها من قبل. وفي أثناء تلك الحقبة بالذات (1912 - 1937) ظهرت في مقاومة سياسية، بتعبئة المشاعر الدينية على أسس جديدة، مقاومة سياسية، بتعبئة المشاعر الدينية على أسس جديدة، كان قد وضعها في المشرق جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده لتجديد الفكر الاسلامي، خلال القرن التاسع عشر، وتبلورت في الأذهان الخطوط العريضة لاستراتيجية المقاومة» السياسية الدينية «سنة 1930، عندما استصدر الفرنسيون ما أسموه

بـ «الظهير البربري «في نطاق عملهم الاستعماري المرتكز على مبدإ» فرُّق تســد«. فتطلع الوطنيون إلى معرفة الفكر السلفي الجُدُّد، واشرأبت أعناقهم إلى المشرق من أجل استيراده، وأسسوا» الحدارس الحرة «سعيا لنشر تعاليمه في أوساط الشباب، وأصلحت برامح جامعة القرويين. فنشطت بذلك الثقافة العربية الإسلامية نشاطا كبيرا، وساعد على انتشار مضامينها ظهـور الصحف المناهضة للظلم الاستعماري. فاهتم المغاربة بالدعوة الاستقلالية، كل على قدرما يستطيع حسب موقعه الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي. وقويت رغبتهم في تعلم العربيــة، إذ صار الحافز الدينــي مدعوما بالحافــز الوطني . أضف إلى ذلك أن الشباب أولعوا بالاستماع إلى الأغاني الغرامية المشرقية على أمواج الاذاعة أو من أسطوانات الفونوغراف، وأن الأناشيد الحُمُّسة للنضال كانت تستحوذ على مكامن الانفاعـلات الجماعية في المناسبات الاحتفاليـة. فخدم ذلك كله انتشار اللغة العربية، لاسبها أن وسائل النقل والمواصلات كانت قد تخطت عهد الدواب والخيل والابل و«الرقّاص «إلى عهد الحافلة والقطار والهاتف والبريد السريع.

في هذه المرحلة بالذات ـ أي ما بين 1912 و 1955 ـ استعربت بعض المجموعات القروية المتوسطة الحجم، كقبيلة غياتة المجاورة لمدينة تازة، واستعرب عدد لابأس به من العائلات الأمازيغية التي هجرت إلى السهول والمدن طلبا للرزق، وكثرت بعثات الطلاب المتوجهــة لمصر، من «المنطقــة الاســبانية «علــي الخصوص، وساهمت حتى المدارس المعروفة آنذاك باسـم» المدارس الفرنسية

المغربيـة «في تعليم اللغـة العربية لابناء الأعيـان في الحواضر، وتخرجت من ثانویات» مولای إدریس «بفاس، و«مولای یوسف «بالرباط و«سيدي محمد» بمراكش أجيال من الطلبة، قليلة العدد لكنها متينة التكوين في اللغتين العربية والفرنسية. أما في »المدارس الفرنسية المغربية الحضرية» (écoles urbaines) فكانت حصة المواد العربية لاتجاوز ساعتين ونصفا في الأسبوع (بدلا من أربع ساعات في مدارس أبناء الأعيان). وفي المدارس »الفرنسية المغربية القروية« \_ التى كان عددها ضئيلا جدا \_\_ كانت حصة المواد العربية منعدمة (1920Bulletin de l'enseigment...) حيثما كانت توجد تلك المدارس. وفي سنة 1947 ارتفعت حصة المواد العربية في جميع «المدارس الحضرية الفرنسية المغربية «إلى سبع ساعات، ثم ارتفعت إلى تسع ساعات وعشر دقائق سنة 1950، وتقرر في السنة نفسها مبدأ إدارج المواد العربية في برامج المدارس المهنية (07.10 س) والحارس القروية (08.10س) (1950Horaires- Programmes) Instructions, ). أما بإعدادية أزرو (Instructions, d'Azrou ) فقد تطور الوضع كما يلي، فيما يهم الأقسام الثانوية الأربعة: من سنة 1928 إلى سنة 1935 كانت» البربرية «شبه إجبارية، وكانت العربية تُدرُّس من قبل مدير الاعدادية نفسـه (السـيد Roux المبرز فـي الأدب العربي) خـارج الحصص العاديــة، فــى ظروف ماديــة ومعنويــة مزرية، بمعدل ســاعـة فـى الأسبوع. ومن سنة 1935 إلى سنة 1941 أدرجت ساعة اللغة العربية في الحصص العامة الرسمية. كان مدير الاعدادية

(السيد Bisson الجاز في العربية) يلقن فيها مبادئ النحو العربي باللغة الفرنسية، بالاضافة إلى مبادئ الترجمة. في هذه الفترة صارت مادة اللغة »البربرية «مادة اختيارية تلقن خارج الحصة الرسمية العامة. وفي أكتوبر 1941 ارتفعت حصّة اللغة العربية إلى ثلاث ساعات في الأسبوع، و عين السيد أحمد الأخضر غزال () أستاذا للمواد العربية، وظلت» البربرية «مادة اختيارية تدرس في حَت إشراف» معهد الدراسات المغربية العليا « كما تدرس في مراكز أخرى كفاس ومراكش. وابتداء من سنة 1949 صارت حصة المواد العربية أربع ساعات، ثم أحدثت أقسام إعداد الباكلوريا.

حرصنا أن نثبت هنا هذه المعلومات. فيما يتعلق بإعدادية أزرو. لانه كثيرا ما يقال ويكتب في الموضوع أشياء تمليها مشاعر وطنية في غير خبر للحقيقة الجبردة. بينما ينبغي أن تسجل للتاريخ حقائق أخرى يُخشى أن يغمرها النسيان، منها مثلا أن منطقة الأطالس الثلاثة ظلت خاضعة. طيلة عهد «الحماية «للحكم العسكري الفرنسي، لا يُتَجَوُّل فيها إلا بإذن، سكانها مجبرون على تأدية التحية العسكرية للضباط الفرنسيين. مفروض على كل ذكر بالغ منهم أن يقوم بالخدمة الاجبارية في الاوراش لمدة أربعة ايام من كل سنة؛ ونزلاء سجونها ملزمون بإنجاز جميع الأعمال الشاقة التي تخطر ببال الحاكم، يُصفُّد منهم في الحديد كل من سوُّلت له نفسفه أن يحتج أو يتذمر، ويساق دامي الرسغين، وهو يرسُف في قيوده، إلى مقالع الأحجار وما شاكلها من أماكن الكد والكدح.

الظاهرة لازمت تاريخ المغرب ابتداء من عهد الموحدين. ولاشك أن بوادرها الأولى برزت للوجود في عهد الأدارسة، ولعل تفاقمها هو الذي حمل موسى بن أبي العافية المكناسي على اضطهاد كل من يدعي الشرف. وعلى كل حال، كانت هذه الظاهرة عاملا من أقوى عوامل الاستعراب، تستدرج الأمازيغي من طلب الرزق أو علوم الدين إلى التماس المكانة الاجتماعية أو السياسية، إلى التنكر لأصله.

هذان العاملان المتداخلان، الديني والسياسي الاجتماعي، لايـزال مفعولهما ساريا إلـي اليـوم، لاسـيما في الأوسـاط التقليدية، وقد دعمهما. كما رأينا فيما سلف من القول، عزم المغاربة على مقاومة الاستعمار الأوربي المسيحي خلال الحقبة المتدة من 1912 إلى 1955. فإلى هذا التاريخ (1955) كانت حركة الاستعراب منذ انطلاقتها الأولى في عهد إدريس الأول، وخلال مراحلها الثلاث التي حددناها، حركة تلقائية توجهها إرادة الأمازيغيين أنفسهم، وكان الاستعراب وسيلة ليس غير. ولما جاء عهد الاستقلال تفجرت الطاقات المكبوتة في طلب العلوم على اختلاف أنواعها، مع ترجيح كفة العلوم الدُّنيوية ـ لأول مرة في تاريخ المغرب على كفة العلوم الأخروية. فاتخذت السياســة التعليمية شــعارات أربعة، هي : التوحيد، والتعميم، والتعريب، و«المغربة«. وتبنُّت الأحزاب هذه الشعارات بتفاوت في الاقتناع بصلاحية مضامينها غير الواضحة. وفي تلك الأثناء ازداد المغرب تأثرا بالمشرق سياسيا وثقافيا. فظهر للعيان شيئا فشيئا أن من وراء شعار التعريب الهادف مبدئيا إلى إقصاء

#### 4 - الاستعراب يتسارع ويصبح تعريبا مقصودا في نطاق إديولوجيا يكتنفها اللبس.

كان العامل الأول والأقوى في استعراب من استعرب من الأمازيغيين، خلال المرحلتين الأولى والثانية، هو صدق العقيدة الاسلامية وتقديس اللغة العربية والتعلق بالقبلة. وكان طريق الاستعراب هو بمارسة الشعائر الدينية وحفظ القرآن والاحتكاك من استوطن المغرب من العرب. لكن عاملا آخر ترتب على وجود العامل الأول، وهو العامل السياسي الاجتماعي. لايخفي أن الاسلام لايفصل الدين عن الدنيا. ومن نتائج ذلك أن كل مارسة سياسية تستوجب الدعوة باسم الاسلام، وأن مشروعية الحكم والسلطان لابمكن أن تُستَمد إلا من التقاليد الاسلامية. وبما أن التقاليد الاسلامية السُنِّية تستوجب على الرشح للامامة (أي للحكم) أن يكون قرشيا، فقد صار من المتحتم على كل ذى طموح سياسك أن» يثبت «قرشيته. فتبارى الناس في ذلك »الاثبات« وأنبت المغرب غاباً من» الشجرات القرشية «و«شــجرات «الانتماء إلى الدوحة النبويـة، التي بها يوصل إلى الكانة الاجتماعية المؤمِّلة لشاركة» أهل الحل والعقد «في اتخاذ القرار السياسي (Esquisse d'histoire religieuse; Histoire politique du Maroc). وهكذا تتسلسل مواقف الفرد من انقطاعه عن عشيرته الأمازيغية في مرحلة أولى، إلى تعلمه العربيــة وعلوم الدين، إلى اندماجه في وســط حضــري أو قروي غير وسطه الأصلى، إلى إخراجه »شجرة «يعلن بها انتسابه إلى بيت الشرف النبوي، أو على الأقل إلى قبيلة قريش. هذه

اللغة الفرنسية من الجال الثقافي ـــغاية غيرمصرُّح بها، هي طمـس المعالم الأمازيغية في النســق الحضــاري المغربي، وجعل اللغة الأمازيغية منبوذة لا يُهتم بها حتى على صعيد الدراسات النظريــة كما هو معمول به في كبريات الجامعات العالمية، وذلك في نطاق دعاية، بل دعايات سياسية يكتنفها اللبس من حيث إنها ترتكز على القيم الاسلامية تارة، وعلى إدبولوجيا القومية العربية تارة أخرى، أو حتى على» القيم الوطنية «إذ توهم نفسها وتوهم الجيل الصاعد أن» الظهير البربري «هو الخطيئة الأولى التي ينبغي «للبربر «ان يكفِّروا عنها بالاستعراب السريع غير المشروط. وكثيرا ما تخلط تلك الدعايات (المتضاربة فيما بينها أحيانا) المشاعر الدينية بمشاعر الانتماء إلى» العرق العربي « وخَـوُّل الرغبات والمتمنيات إلى تعازيم ترددها صباح مساء لعلها تفي بالمطلوب، كما يتجلس ذلك في عبارتي» العروبة والاسلام «(بتقديم الانتماء العرقي على العقيدة) و «المغرب العربي « (بتأكيد عروبة المغرب خشية أن يحدث في شأنها نزاع). ولما كانت هذه الدعاية تتجاهل بنية الجتمع المغربي السوسيولوجية، وتتناسى تاريخ المغرب وما يتضمنه من عبر لابد من الاعتبار بها. كان من المتوقع أن يصدر رد فعل عن كل مغربي له مشاعر أمازيغية «معقلنة «أو غير »معقلنة «. فنشأ بالفعل تيار فكرى تجسم أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، في ظهورجمعيات ثقافية أمازيغية النزعة وقفت منها السلطات السياسية \_ إلى حد الآن \_ موقف المنع غير المعلن، سواء في المغرب أو في الجزائر. وهكذا لا ترال عملية» التعريب» متواصلة

يتحمس لمساندتها من يتحمس على مستوى الدولة أو على مستوى الهيئات أو مستوى الأفراد. بما يحتمله التحمس من عفلة عن الواقع، ومن التغاضي عن الحقيقة، ومن ميل إلى التزييف والتحريف، ومن فجاهل لمشاعر الناس. وهكذا أصبح الأمازيغيون لأول مرة في تاريخهم الاسلامي يشعرون بأن هناك إرادة غير إرادتهم الذاتية تدعوهم إلى الاستعراب بالحُجُّة العرقية الملفوفة في لفائف الحُجُّة الدينية (1).

## 5 - الوضع اللغوي بعد ثلاثة عشر قرنا من الاستعراب:

اللغة الرسمية في الغرب هي اللغة العربية. ولأمرما نص الدستور على ذلك. لأن الدساتير عادة تُغُفِل هذه المسألة، باعتبار أن اختيار اللغة معبر عنه ضمنيا. ويستخلص من خطب المسؤولين، من حيث أشكالها ومحتوياتها أن المقصود بالعربية هو الفصحي، لأن ما سواها ما هو إلا» لهجات«. في هذا الاختيار أيضا تأكيد للانتماء العربي. فنتج من ذلك أن فئات من المثقفين عامة، ورجال التدريس خاصة، يتبارون على الظهور بمظهر من ذلك أن الفصحي وجعلها طوع لسانه وقلمه. ونتج من ذلك أن الخطباء المغاربة أصبحوا أشد الناس حرصا على تطبيق قواعد النحو والصرف والاعراب، حتى إن المشارقة يَعجَبون لذلك، وحتى إن بعض المتفصحين يُحرجون الناس ويحرجون أنفسهم بما في بحكم تكوينه الأول إلى التخاطب والكتابة بالفرنسية. وكثيرا ما يندّد بسلوكهم أنصار العربية ويعدونهم مُستلَبِين.

أما الشرائح الاجتماعية العريضة من المغاربة فلغتها المعتادة المنطوق بها عندهم عن سليقة، فإما هي» الدارجة «أي العربيـة» العامية «التي لا إعراب فيها، وهي لغة مشـتركة بين جميع السكان على وجه التقريب، مع ما يطرأ عليها جهويا من تغيرات في الجرس والنبرة والالفاظ؛ وإما هي الأمازيغية المنقسمة إلى ثلاث لهجات رئيسية يتميز بعضها عن بعض بالجرس والنبرة والالفاظ أيضا، والتفاوت في التأثر بالعربية. ولاسبيل في الوقت الراهن إلى إحصاء عدد المغاربة الذين لا يزالون يعرفون الأمازيغية ويتكلمونها يوميا، لأن الدوائر المسؤولة ألغت منذ الاحصاء الثاني للسكان في عهد الاستقلال، الاهتمام بإدراج» البربرية «بين اللغات التي يُحتمل في المواطنين أنهم يعرفونها؛ وإذا صرح أحدهم تلقائيا بأنه يعرفها أجيب بأنها ليست بلغة. وإنما بإمكان الباحث أن يطلع على عدد المغاربة الذين كانوا سنة 1939 يتكلمون الأمازيغية، في منطقة النفوذ الفرنسي إذاك. بجرد ما هـو وارد في الوثيقـة الادارية التي عنوانهـا: « .«Répertoire ...alphabétique des confédérations

لكنُّ ما يهمنا أكثرهنا هـو إظهار ما من تطابق بين اختلاف اللهجات العربية المغربية وبين تتابع المراحل الأربع التي مر بها الاستعراب. فحد أولا اللهجة الأقدم نشوءا، وهي لهجة «بني يازغة «(الذين عرفوا قديما باسم» إزغيتن«). هذه القبيلة الصغيرة المنزوية على نفسها بين القبائل الناطقة بالأمازيغية في شرقيُّ الأطلس المتوسط، لا تزال تستعمل إلى الآن، أو إلى زمن جد قريب، صيغة المثنى في ذكر اليَديُنن (لُيُدُيُنن) والرُّجُلَيْن

(رُجُلَينُ) والعَينين (لُعيْنَيْن) والأَذُنَينُ (لُوْذُنَيْن)، ولاتزال تستعمل لفظـة» لُفَا «بدلا من» لُفُـمُّ «أي الفم. وحـرف القاف منطوقا قافاً. وقبيلة بني يازغة هذه قبيلة» بربرية «الأصل كانت قاطنة في المكان الذي بُنيت عليه مدينة فاس أو في جواره. وقد كانت إلى عهد قريب تدُّعي أن أراضي» رأس القُليعة «الواقعة قرب باب فتوح ملك خالص لها فُوَّت عليها بصورة غير شرعية في عهد ما. ويُلْحَق باللهجة البازغية لهجة جبل زرهون، ثم لهجة قبائل» جبالــة «المتعــددة. هذه اللهجــات لا أثر فيها لقلـب القاف كافا معقودة، فيما هو لفظ عربي أصيل، بينما يحدث ذلك القلب في حرف الجيم لسبب يستحق أن يبحث عنه، لكنها لم تتخلص على قدَم استعرابها من تراكيبها ذات الطابع الأمازيغي، ولا من إعمال القواعد الصرفية الأمازيغية وإسقاطها على التعابير العربية. من الطريف مثلا أن تسمع السقُّائين (الكَرابة) ينادون في الأسواق» ها نُا باردين«! ، والسرهو أن الماء يُعبُّر عنه في الأمازيغيــة بجمـع لا مفـرد لــه. وبالاضافة إلى هــذا تتميز تلك اللهجات بمحافظتها على الكلمات» البربرية « غير معربة الصيغة، كما هو الشأن في» أباريق «أي اللَّطه و» أزدم «أو» تازدمت «حُزمة الحطب، إلـخ... وتتميز بجرسها ونبراتها الماثلة عند» جبالة «خاصة في ميل شبه خفي إلى الكشكشـة عند النطق بالكاف. وتتمثل المرحلة الثانية من مراحل الاستعراب، أولا في اللهجات المنتشرة في السهول الأطلنتية وفجود» تادلا« والصحراء الغربية ومناطق أخرى متفرقة حدث فيها اندماج لغوى بين القبائل الأمازيغية والقبائل العربية التي استقدمها

إن مدينة فاس هي التي حافظت أكثر على ذلك التراث.

وفيما يخص مرحلتي الاستعراب الأخيرتين، الثالثة والرابعة، من حيث تأثيرهما في تطوير خريطة المغرب اللغوية، نقول باختصار إنهما خلقتا الظروف الملائمة لتوحيد اللهجات العربية، بحيث أصبح الفاسي يتخاطب في يُسرمع الدكَّالي، وصار الفيلالي يتفاهم بدون عناء مع »الجبلي«؛ وخلقت نوعا من الترابط والتفاعل بين «العامية «و«الفصحي «لم يكن معهودا من قبل بفضل الاعلام و«التمدرس «. لكنهما تميزتا بأجَّاهين ثقافيين متعارضين مصطنعين كليهما. تميزت المرحلة الثالثة (1955-1912) بعمل الفرنسيين من أجل إبراز الثقافة الأمازيغية الأصلية إبرازا مُغرضاً غير طبيعي (مع السعي في تفتيت تلك الثقافة نفسها)؛ لكن عمل بعض العلماء اللغويين الفرنسيين (والأوربيين عامة) المتجرُّدين من كل نية سياسية أفاد الثقافة الأمازيغية الأصلية، وأفاد اللغة الأمازيغية خاصة، لأنه عرُّفها بنفسها وبإمكاناتها الذاتية، بحيث لايمكن التغاضي عن نتائج ذلك العمل، ولا يمكن طرحه من ميزان التراث الثقافي» المغاربي». وتميزت المرحلة الرابعة، أي هذه التي بدئت سنة 1955 ولم تنته بعد، بتهميش الأمازيغيــة تدريجيا. فبعد أن كانــت الأمازيغية لغـة يُتخاطب بها في أعلى دائرة من دوائر الدولة منذ أقل من قرن، أصبح استعمالها في نظر بعض رجال القضاء ورجال الادارة والسلطة على الأقل، محظورا حتى على من لايعرف سواها، وذلك تطبيقا لحرف القانون. وتميزت هذه الرحلة بظهور عقلية» علمية «يكاد يختص بها المؤرِّخون التقليديون وتلامذتهم من

الموحُّدون. لكن الاندماج لم يطمس شـواهد الماضي الدالة على الانتماءات الأصليـة، بحيـث فحد تلك الشـواهد فـي مُعطِّيَيْن ائنين، أولهما أسـماء القبائل نفسها، أو أسماء البطون وأسماء الأفراد أحيانا ) دكالــة = دُّووكال؛ مــولاي عبــد الله أمغــار؛ أيت فلان وأيت فلان، في قبيلة زعير؛ زمُّور «العرب «المرتبطة عضويا بزمُّور»الشلح «...)؛ وثانيهما هو المعجم اللغوي المستعمل، لما يوجد فيه من المفرادت الأمازيغية المعرَّبة (الـزكَّاوة؛ المزكُّور؛ ركَّل الله « ودكَّالة والشاوية والقلة بين «تادلا « ودكَّالة والشاوية والغرب. وقد جُد قبيلة عربية لم تندمــج فيها عناصر أمازيغية كثيرة، فيلفت نظرك كونها محتفظة بكثير من أساليب التعبير الخاصـة بالعربية، نذكر كنمـوذج لها قبيلـة »الحياينة «القاطنة بإقليم تاونات. ولأشك أن ما حدث في البوادي المغربية مـن» اندماج لغوى «قد حـدث في البوادي الجزائرية والتونسية والليبيـة، وحدث في صعيد مصر أيضا حيث اختلطت، في عهد الفاطميين، قبائل هوارة الأمازيغية بمن سبقها إلى هناك من بقايا القبائل العربية التي هجرت نحو الغرب.

وتتمثل المرحلة الاستعرابية الثانية، ثانيا، في آثار هجرة المسلمين من الأندلس، بعد سقوط غرناطة في لهجات فاس وسلا والرباط وتيطاون وإشًاون (الحرف اسمها إلى شفشاون). لاشك أن أفواج المهاجرين حملت معها من العدوة الأخرى مفردات وأساليب تعبير أثرت في لغات المدن المشار إليها، لكنها للم جُرِّدها من تراثها الأمازيغي المتمثل في ظواهر فونولوجية ومعجمية وتركيبية، وحسب ما تفيده المقارنة السريعة الأولى،

الطلبة والأساتذة الجامعيين وغير الجامعيين؛ يتوخى التسمون بتلك العقلية طمس المعالم الأمازيغية في الشخصية المغربية. ومصادرة ما تمكن مصادرته من إيجابيات التاريخ لفائدة غير الأمازيغيين. وترك سلبيات الماضي» للبربر«. فنشَّأوا في هذه العقلية جيل الاستقلال وبالغوا أحيانا إلى أن أملُوا. لكنهم صاروا مدرسة لمن فيه استعداد من المسؤولين الكبار حتى إن أحد هؤلاء منع على مكاتب الحالة المدنية مثلا تسجيل أسماء المواليد كلُما ظهر أنها أسماء» بربرية «الأصل ك» إيدر« و«إيزا «و«تودا «. هذا بينما يُغَضُّ الطرف عن التجاوزات الخلة بروح الدستور وحرف، كأن يُكتب أو يُقال في النصوص والخطب الرسمية والشبيهة بالرسمية» المغرب العربي «بدلا من» اللغة الرسمية والشبيهة القومية «أو» اللغة الوطنية «بدلا من» اللغة الرسمية، كم أن أسباب النزول في الرسمية، المغرب الكبير» و«اللغة الرسمية « العربية، مع أن أسباب النزول في اختيار كل من العبارتين» المغرب الكبير» و«اللغة الرسمية « معروفة عند أهل الحل والعقد .

والخلاصـة مـن كل هذا أن مسـيرة الاسـتعراب فـي المغرب كانـت جـد بطيئة طيلة اثني عشـر قرنا ونيف، وأنها تسـارعت شـيئا ما في النصف الأول مـن القرن العشـرين بحكم ضرورة التعبئة باسـم الدين من أجـل مقاومة الاسـتعمار الأوربي، ثم تغيرت ظروفها الاجتماعية والسياسـية في عهد الاسـتقلال. ولقد كان لبطئها سـببان، أحدهمـا تاريخي، هو انفصال المغرب عن المشـرق إثر معركة بكَـدورة، وثانيهما جغرافـي، وهو ضعف العمـران و«التمـدن «. فلـو كان» البربـر» متجمّعـي السـكن

لتحقق أحد الاحتمالين: إما أن ينمُّوا ثقافتهم الذاتية ولغتهم بدافع الشعور القومي، وإما أن يستعربوا بسرعة كما استعرب المصريُّون في وادي النيل. وإذا لم يُحقُّق لا هذا ولا ذاك. كان عامل استعرابهم النسبي البطيء هو الدين وما يتبع الدين من نواميس السياسة. إن العقيدة الاسلامية هي التي عرُّبت من تعرُّب من الأمازيغيين، كما أن العقيدة المسيحية هي التي» لتُّنت «من تَاتُّن من الشعوب الأوربية.

ودفئاً، وغزارة أو قلة في الماء، باعتبار تتابع الفصول، ثم وجود» هامـش «صحـراوي شاسع وراء الأطالس الثلاثة، وغـود داخلية شبيهة بالجرداء. وثانيهما هو اجتياح القحط والجفاف مناطق معيُّنـة لـدة معينـة، أو مناطق متراميـة الأطـراف على مدى سنوات، وهو ما يسمُّ به صاحب» الاستقصا «ب» توالى الجاعات والانتجاعات «(ج. 4 ص 67). هذان العاملان هما اللذان تسببا في استمرارية نمط العيش الاستنجاعي، الذي تسبب بدوره في استمرارية النظام القبلي في جل الأقاليم. لأن النظام القبلي هو المواتس لحياة الحل والترحال الجماعيين. وعلى النظام القبلي ترتب ما ترتب من الخصوصيات في التقاليد الاجتماعية، التي تؤثر بدورها في طباع الأفراد، من تلك الخصوصيات مثلا الميل إلى التقشف ورفض حياة البذخ والتنعم. ومن تلك الخصوصيات الحرص على إقرار مبدإ المساواة بين أفراد العشيرة وبين العشائر في نطاق الكيان القبلي، وعلى إقامية أعراف يُتَعَارف عليها في التساكن والتعايش والتعامل في سياق الانتجَاع المستمر، ثم على مراعاة العصبيات التـى هي ضمان القدرة على الدفاع عن المصالح المشتركة في حدود أفاق القبيلة المكانية والزمنية، أو على أحسن تقدير، في حدود آفاق حلف من القبائل المتجاورة. ومن هذا كله يحصل توازن اجتماعي نسبي وغير قاريكون في أغلب الحالات هو الحائل دون قيام نظام سياسي قوى، مركّز في المكان، طويل البقاء في الزمان. وفي ضوء هذه الاعتبارات يُبحث عن أسُـس الدبموقراطية الحلية» البربرية «، وعن سر قدرة الأمازيغيين على مواجهة القوى الأجنبية بعدم الاستسلام لها

# خصوصيات الأمازيغيير. ومميزاتهم.

#### هــل للأمازيغيــين خصوصيــات بصفتهــم "برابــرا" ليس غير؟

لقد ذهب كثير من المؤلفين في تاريخ أفريقية الشمالية. والأوربيون خاصة منهم، إلى أن الأمازيغيين كانوا دائما، ولايزالون عيلون إلى الفوضى، وبالتالي إلى التخلص من قبضة كل سلطان يريد تنظيم أمورهم، فنتج من ذلك تتابع الثورات والفتن، بغير انقطاع، في مواطنهم، وتعرُّضُها المستمر للهجمات الأتية من الخارج. ويعزى ميلهم هذا في نظر أولئك المؤلفين إلى... طبيعتهم الأمازيغية التي انفردوا بها. وهذا ليس بتفسير علمي، بل هو تفسير نظري محض صادر عن حسن نية أو عن رغبة سياسية. والواقع الملموس، الذي يلمسه كل من أتيح له أن يدرس تواريخ الأم مقارنة من زوايا مختلفة. هو أن طبيعة أفريقية الشمالية الجرافية هي التي كيُّفت في العمق الجتمع الأمازيغي وجعلت منه مجتمعا أقرب إلى البداوة منه إلى الحضارة والتمدُّن؛ وذلك بحكم عاملين اثنين، أولهما اختلاف المناطق خصبا وجدبا، وبرودة

حتى عند توالي انتصاراتها الحربية أو السياسية. وفي ضوء هذه الاعتبارات يُدرك السبب الذي من أجله كان» البربر «في العهد الاسلامي يرغبون عن اتخاذ الحَكَم من ذويهم وبني جلدتهم، ومن أجله كان كل ذي طموح سياسي منهم يتنكر لانتمائه القبلي ولانتمائه الأمازيغي (Histoire politique du Maroc).

الديموقراطيــة الحليــة كانت قائمــة على مبدإ المساواة بين أفراد العشيرة وبين العشائر التي تجمعها قرابة الدم، ثم بين بطون القبيلة الواحدة أو بين القبائل المتجاورة، ولكن مع مراعاة تـوازن القوى. لا ينتـدب لتمثيل الجماعة فـي دواليب هذا الحكم الديموقراطي نواب يُعيُّنهم الاقتراع، ولكن يُنتدبُ له الشيوخ الذين ترشَّحهم مكانتهم الاجتماعية و قدراتهم. كان رؤساء العشائريتهربون من حَمل المسؤوليات نظرا لما يتبعها من التكاليف التي لايجزي عليها بأي تعويض. ولذا كانت مجالس الشورى قار لا في الفصل بين مرشدين للمناصب بانتخاب أحدهم، ولكن في إيجاد من يقبل تحمل المسوولية. وكان الجلس يضطر أحيانا إلى اختيار عضو غائب عن قصد أو عن غير قصد، فيأتيه في بيته للالحاح عليه كي يقبل منصبا ما. كانت المناصب الرئيسية، عند قبائل الرحل وأنصاف الرحُّل هي الأتية: القيادة في الحرب، والريادة في الاستنجاع، وعضوية مجلس القضاء. وكانت ريادة الاستنجاع تعوُّض عند أهل المدر بالأمانة على شــؤون القرية. كان الرائد يســمـي» أمغار نــ توكًا = شــيخ المرعي «والقائد» أمغار نـ تيريت = شــيخ الاســتنفار«. والعضو في مجلس القضاء» أمرُّارفو «أو» أنرُّارفو«. والقضاء الجماعي»

أزرف«، والأمين على شيؤون القربة» أنفلوس«. كان القائد يُعيُّن عند نشوب الحرب، تنتهى مهمته بانتهاء الحرب. وكان الرائد يُعيُّن لمدة سينة، من فصل ربيع إلى فصل الربيع الذي يليه. أما عضو مجلس القضاء فكان يُعيِّن لمدة غير محدودة لا تنتهى عادة إلا بوفاته أو باستقالته لعذر مقبول. كان تنظيم الانتجاع يقتضى من» شيخ المرعى «أن يكون عارفا لأماكن الكلاً في تسلسلها بين الجيال والسهول، أو النجود والبراري، ولأهمية مساحتها ونوعيتها وما هو منها ملك خاص، وما هو مشاع (أمردول = المرعى الشاسع؛ ألم و = المرعى الخصب الخضر؛ أزنيكَ = البقعة فيها كلاً؛ أكَدال أو أؤدال = المرعى الحظور). وكان فوق هذا ينبغي لــه أن يكون ديبلوماســيا قادرا على التفاوض بنجاح مع شــيوخ القبائل الأخرى عند المنازعات. أما القائد» شيخ الاستنفار «فكان ينتخب لابالتصويت المرجح لرأى الأغلبية، ولكن بالتعيين المتفق عليه بالاجماع من بين الشـجعان الذين لهم سـوابق في إصابة الظن والاشارة بالخطة الحربية المناسبة. كان يفوُّض إليه الأمر كله يوم القتال؛ أما شــؤون التعبئة والاستعداد فمن اختصاص مجلس الشوري. وكان من المفروض في كل مرشح للعضوية في مجلس القضاء أن يكون ملما بتفاصيل الأعراف والتقاليد التي تستنُّ بها القبيلة، وملما كذلك بالشريعة الاسلامية في خطوطها العريضة، قادرا على الاجتهاد حتى يسهم مع زملائه في حسم القضايا التي هي من باب النوازل حسماً يُغني» فقه «الأعراف. ومما تجدر الاشارة إليه أن بعض القبائل تتفق على إنشاء مجالس مشتركة بينها تقوم مقام محاكم الاستئناف،

وأن التقاضي كان يوجب على المتقاضين استعمال تعابير معينة لاشعار الجلس الابتدائي، في لباقة، بأن حكمه مرفوض، واستعمال تعابير أخرى لاشعار مجلس الاستئناف بأن عليه المعوُّل بصفته المرجع النهائي.كانت أحكام مجلس الاستئناف تنفُّذ غالبا بفضل ضغط أعيان القبيلة على الحكوم عليه. كانت النازعات التي تعرض على مجلس القضاء لا تختلف في شيء عن المنازعات التي تشرُّر في الجتمعات الرعوية، أو في الجتمعات القرويـة من أجـل الكلأ والماء والخصومـات المتعددة الأسـباب، وحراســة البســاتين وتحديد الحقول المزروعة. كانــت قضايا القتل العمد من أكثر المسائل استعصاء على الحل، وكانت تعالج بالطريقة التي تعالج بها عند البدو الرحُّل في كثير من مناطق المعمور(Le prix du sang...8 à14). كان القضاة يجتهدون في تقدير التعويض عن الجروح اجتهادات تختلف من قبيلة إلى أخرى ومن سنة إلى سنة باختلاف الأوضاع الاقتصادية. كان التعويض عن الجرح في الوجه يحدد عند» أيت عطا «مثلا بالطريقة الآتية: يقـف أحد القضـاة أمام الجريح ـــ بعد أن يكــون الجرح الذي في وجهــه قد التأم ـــ ثم يســير القهقرى رويدا رويــدا إلى أن تتعذر عليه رؤية الندبة، أي اثر الحرج، فيتوقف ويقيس أحد القضاة الأخرين ما بينه وبين الجريح من عدد الخطوات، ثم يُصدر مجلس القضاء حكمه بأن يعوُّض الجني عليه عن جرحه. فإن كان رجلا حُكم له بأخذ ما يساوي عدد الخطى غنما، وإن كان امرأة حُكم لها أن تأخذه بقرا.

هذه الأوضاع القبلية كانت سائدة في الجتمع التقليدي

الأمازيغي إلى منتصف القرن العشرين، والغالب أنها لم تتغير كثيرا منذ العصور القديمة. ولقد كانت مصدر قوة وضعف في أن واحد. كانت مصدر قوة لأنها حالت دون قيام أي نظام فييُودالي كالذي عرفته أوربا ودون قيام أي نظام طاغوتي كالذي عرفه وادي النيل لمدة ثلاثة آلاف سنة، ودون قيام أي نظام قيصري ولا كسروي. ولذا لم يُستعبد» البربر «قطّ استعبادا جماعيا. وحتى إذا برزت لهم في الأفق قوة تدعى الجبروت ناوشتها القبائل بدون انقطاع أو رحلت عن منطقة نفوذها متحيُّنة الفرص للانقضاض عليها وكسر شوكتها عاجلا أو آجلا. وكانت مصدر قوة نسبيَّة مكّنت الأمازيغيين من مواجعة الهجمات الاستعمارية التى توالت على أفريقية الشــمالية ابتداء من القرن الخامس قبل الميلاد. ذلك لأن حياة البداوة تمنع الشعوب من الركون إلى التنعم والاسترخاء، من جهـة، ولأن المهاجمين كانوا يجدون أمامهـم دائما مقاومة سريعة التنقل من ناحيــة إلى ناحيـة، غير ملتزمة بقرار رئاســة مركزية؛ فإذا استسلمت قبائل لاذت قبائل أخرى بالجبال أو بالصحراء لتنطلق منها بعد حين وتنغص على الستعمر مقامــه وفجعله دائما في موقف الدفاع إلــي أن تذهب ريحه مع الزمان وتبقى الأرض لأهلها. وما لاشك فيه أن الشعور البهم بالانتماء العرقى أواللغوى المشترك كان يضمن مستوى أدنى من التــآزربين القبائل في مواجهتها للأجنبي الدخيل. وكانت مصدر قوة نسبيَّة لأنها عاقت عمليات المثاقفة التي تلاحقت على أرض المغرب الكبير عن بلوغ مداها في أيُّ عصر من العصور، رغم طول الزمن، فمكنت اللغة الأمازيغيــة من البقاء. مكنتها من البقاء

في حالة متردية، لكن في حالة قابلة للانتعاش، بينما صارت إلى خبركان عشرات من اللغات التي عايشتها وعاصرتها في القديم، كالمصرية القديمة واللاتينية والفنيقية والغالية وغيرها.

لكن، من جهة أخرى، كانت تلك الأوضاع مصدر ضعف ملحوظ، لأنها أوُّلاً جعلت الأمازيغيين، بصفتهم أمة، في مواقف الدفاع عن النفس في جل حقب التاريخ، مع ما كان يتوفر لهم من القوة الحربية الكمينة في عدد قبائلهم وفي تعوُّدهم حياة الشـظف. كانـوا يهاجمون في عقـر دارهم، ولم يكونـوا قادرين على التكتل العسكري الذي تنبع منه الرغبة في التوسع على حساب الغير. وكانت مصدر ضعف لأنها منعت قيام أي دولة مركزية يسمح لها طول بقائها بتنظيم الأمة في عمق كيانها، ولو مع مصادرة جزء مهم من الحريات، وبإنشاء حضارة مادية رفيعــة متميزة. وكانت مصدر ضعف، بمــا أن امتناع» البربر «عن السماح لأية فصيلة منهم بالسيطرة والتعالى كان يضطرهم إلى خكيم غيرهم في شوونهم. إما على مستوى الدول وإما على مستوى الأفراد. إلى أن صار ذوو الطموح السياسي منهم، بسبب ذلك. ينتحلون الأنساب غير الأمازيغية كي يَسْتَتبُّ لهم الأمر؛ فعل ذلك ابن تومرت وعبد المومن بن على والسلاطين المرينيـون وغيرهـم، كما فعلـه من قبلهـم يوبا الثانـى إذ كان يدُّعي ويُرسُّخ في أذهان الناس أنه من سلالة البطل اليوناني الأسطوري» هرقال. (Hercule, Heraklês » (Gsell, VIII, 237). وكانت تلك الأوضاع مصدر ضعف، لأنها حالت بين الثقافة الأمازيغيــة الذاتيــة وبين النمــو والازدهار. وأبقتهــا على حالتها

المناسبة لنمط العيش القبلي المائل إلى البداوة، فوجدت تلك الثقافة نفسها في تنافس وتبار مع ثقافات أكثر نموا، وسلّمت لها بالتعاقب على شغل مجالات التحضر والتمدن.

وهكذا بكن القول إن» البربر «لـم يكن لهـم الاختيار بين المسار الذي ساروا فيه منذ فجر التاريخ إلى اليوم وبين مسارات أخرى، ولكن جغرافية مواطنهم الطبيعية هي التي رسمت لهم معالم ذلك المسار، بما فرضته من أساليب الاسترزاق وما يترتب عليها من ظواهر الدُّور والتسلسل بين تقاليد الجمتع وطباع الأفراد في التفاعل مع بيئة ليست بصريحة الخصب ولا بصريحة الجدب، جود حينا وتبخل حينا، تضاريسها متجزئة، ومناخها مائل إلى الجفاف مطبوع بالمتناقضات التي من جرائها يستمر الجراف التربة، إذ لا غطاء نباتي ينظُّم توزيع المياه بين الانصراف والتسرب إلى الجوف، ولا» أفق أول، premier horizon المرء، إن «يسمح بظهور غطاء نباتي متماسك ذي شأن. وما على المرء، إن هو أراد أن يلمس هذه الظواهر والمظاهر شاخصة للعيان، إلا أن يمن النظر في المناظر التي بمكنه أن يشاهدها من الطائرة، في تتابعها من وسط أوربا إلى جنوبيُّ المغرب، إذا ما أتيح له السفر إلى المغرب يوم صَحُو من أيام الصيف أو الخريف أو الشتاء .

أما ما نبت فوق الأراضي» المغاربية «من حضارات مستوردة، فيرجع سبب ازدهاره ازدهارا نسبيا إلى كونه نُقلة فُصلت عن حضارات احتضنت نشاتها وترعرعها أراض أخرى بطبائع جغرافية أخرى، ربُّت شعوبا أخرى، إما بخصبها المتواصل ووفرة أسباب التكاثر والتماسك والتكاتل فيها، وإما بقساوتها الداعية

### حاتمة

إن من الضروري أن نشير في هذه الخاتمة إلى ظاهرة لايمكن الباحث الجادأن يغفل عنها حينما يستعرض مصادر التاريخ الأمازيغي، ولايجدربه أن يستنتج النتائج من المقدمات إلا بعد وضع تلك الظاهرة في الميزان، ألا وهي انعدام وجهة النظر الأمازيغي واحتكار خصومهم أو شركائهم لرواية أحداث التاريخ وللتعليق على الأحداث. إننا لانعرف عن» بربر «عهد قرطاجة وعهد روما وعهد» بيزانتا «إلا ما رواه الفينيقيون واليونان والرومان أنفسهم. ولا نعرف عن «بربر «عصور الإسلام الأولى إلاً ما رواه لنا المؤلفون العرب. ولا نعرف عن «بربر» العهود المتأخرة من التاريخ الحديث، بين القرن السادس عشر والقرن العشرين الميلاديين، إلا ما رواه لنا أعوان السلطة المركزية أو المقرِّبون للسلطة، ولا نعرف عن» بربر «المقاومة المسلحة التي تصدُّت للفرنسيين بين 1912 و 1934 إلا ما رواه الفرنسيون وكتبوه. وما يوهمه غياب الأمازيغيين فــى كتابة التاريخ أنهم لم يحضــروا في صنع التاريخ إلا حضوراً هامشيا. ولعل هذه »الحاكمة الغيابية «التي حوكموها هي سبب إدانتهم في غير موقف، لأن حججهم كانت معهم كما يقول المثل العربي. ومن حقهم اليوم أن يطالبوا بالتعقيب على إلى التطلع والتشوف إلى سواها.

ويبقى لنا مع ذلك أن نلتفت ونلفت الأنظار إلى خصوصيتين أمازيغيتين، علاقة إحداهما بالبيئة ونمط العيش ظاهرة، وسبب وجود الأخرى غير واضح. الخصوصية الأولى هي الجنوح إلى التمسك بالراديكالية في الاختيار والسلوك والنظر، ومنها نتج تبنُّى الدوناتية المسيحية في العصر القديم، ثم تبنُّي مذهب الخوارج في العصر الوسيط، والانفراد بالمالكية، وبها يمكن تفسحر صرامة ابن تومرت وصرامـة تلامذته من الموحدين الأول، ومكن تفسير ميل أفراد إلى الصلاحية والنسك المفرطين، وميل آخرين إلى الشعوذة والنُّصُب والسُّطو والتشغيب. والخصوصية الثانيـة هـى ازدراء الاطنـاب في القـول والفخفخـة والتبجُّح، شأنهم في ذلك شأن الاسبارطيين القدماء (التاريخ العالي للتربية. L'Histoire Mondiale de l'Education, I, 142. التربية. وعنها صدر موقف يوسـف بن تاشفين إذ أمر كاتبه بأن يقتضب الجواب على الرسالة المطولة التي كان ملك أستوريا» ألفونسو «السادس قد بعث بها إليـه مُحَذراً له قُبيل يـوم الزلاقة. هذه الخصوصية قد تبلورت عند الأمازيغيين في مَثَل سائر قديم يقول» المتبجح القــوُّال لا يفعل، والفعُّال العامل لا يقول = ونًّا يُـتُّـينين وْرا يُتكَعْا، وْنَّا يُتكَعْان وْرا يُـتَّـيني.

ما أصدر بشأنهم من الأحكام في ضوء ما جدٌّ من أساليب النقد لدى من يزاولون بنزاهة مهنة التنقيب عن ماضى الشعوب (L'histoire sous surveillance). لقد تفطن أحد المؤلفين اللاَّتينيين القدماء ــمع كونه لاتينيا \_ إلى بعض شـطحات المؤرخ »سالوستيوس، «Sallustius صاحب المرجع الأول الذي يُرجع إليه في دراســة عهد «بوكَرتن،Jugurtha » وقال فيه إنه» إنسان دنــىء «مجرد من كل نزاهة فكريــة (les Berbers,1,65,note 4). فهل دُرست نصوص ابن عبد الحكم في» فتح المغرب «دراسة نقدية شاملة بصفتها المصدر الأول لأخبار» البربر «عند دخول العرب أفريقية الشمالية؟ وهل حاول مؤرخ ناقد أن يستنبط من المتون ما كان من الدوافع النفسية، أو السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصاديـة، وراء التحامل على» البربر «من قبل مؤلفين عرب مشارقة وأندلسيين أمثال ابن حوقل، وابن حزم المسيحى الأصل، وياقوت الحموى الرومي النسب؟ فمما يثير الشك في أن المشارقة يستطيعون أن يعالجوا قضايا المغرب التاريخية بما يقتضيه البحث العلمي من موضوعية، أنهم يصدرون أحكاما جاهزة في مسائل كثيرة دون فحص دقيق لمعطياتها. هذا محمد رشيد رضا يرجح في كتابـه» الخلافة والامامة العظمي« الـرأى القائل بأن سبب توقف الجيش الاسكامي في جنوبي فرنسا راجع إلى كون أكثر الجنود» بربرا «، دون أن يفسُّر كيف استطاع أولئك الجنود أن يفتحوا الجزيرة الأيبيرية الشاسعة في ظرف وجيز. ودون أن يشير إلى الاستياء والتذمر الذي أثاره سلوك الولاة الأمويين في أوطان أولئك الجنود. وهذا الأستاذ الكبير حسن إبراهيم حسن، رحمه

الله، يحكم تلقائيا بأن الشـر في النزاع بـين العرب و«البربر» في الأندلس، لامكن أن يصدر إلا عن» البربر«، وذلك عند قوله: «وما كاد شــرُّ البربـر يزول من الأندلـس، حتى قام النــزاع بين المضرية واليمنيــة... «(تاريخ الاســلام، ج 1، ص 322). وهذا أمين الريحاني يبدى سروره، في أحد مؤلفاته، من كون شيخ إسباني» يفرق بين العرب والمغاربة «. أما رأى المشارقة الحدثين في ابن خلدون فيتجاذب الاعتزاز بكون ذلك المؤرخ الفذ عربيا والاستياء من» إدانتــه للعرب ومحاباته للبربر«. هذا المــؤرخ عبد الله عنان يكتب «...ينتمى (ابن خلدون) في الواقع إلى ذلك الشعب البربري الذي افتتح العرب بلاده بعد مقاومة عنيفة وفرضوا عليه دينهم ولغتهم... «. وهذا فؤاد أفرام البســتاني» يفند زعم طه حسـين «أن ابن خلدون نفســه كان يشــك في نســبه العربي. وهذا أبو خلدون ساطع الحصرى يتمحل لاثبات عروبة ابن خلدون بالادعاء أن ابن خلدون إنما كان يقصد بـ «العرب « الأعراب (دراســات عن مقدمـة ابن خلـدون)، ويتغافل عمـا جاء في المقدمة نفسـها، يُظهِر أن ابن خلدون كان يميُّز جيدا بين مفهومي» العرب» و«الأعراب«، لأن تكوينه الديني كان يتطلب منه ذلك (المقدمة، ص 216، 217 ؛ معجم الفاظ القرآن الكرم، مادة: عرب).

إن الغايـة مـن كل مـا تقـدم في هـذا المقال مـن خليلات وملاحظـات ليسـت هـي الدعوة إلـى جلـو صفحـات التاريخ الأمازيغـي وإعـادة كتابتها على حسـاب الموضوعيـة العلمية. ولكـن الغاية هي لفت النظر إلى أن التاريخ بصفة عامة لابحكن أن يقال بشـأنه إنه علم ما لم يُعْفَ من القيام بالدعاية لعرق أو

لقومية أو لوطنية أو لاديولوجية فلسفية، وبالاحرى ما لم يلتزم بالحياد التام، وما لم يتخلص من أسلوب الأدبيات ولم يتوخ الدقة والايجاز اللذين يفرضهما تقصي الحقائق في غير لبس للحق بالباطل ولا للواقع بالأسطورة أو الخيال.

#### المراجع البيبليوغرافية ملاحظة:

كان القصد من كتابة هذه الفصول هو تقديم نظرة شمولية عن تاريخ الأمازيغيين، مع ما فيه من استمرارية. وبما أن من المفرروض أن للقارئ العربي المسلم دراية بتاريخ» البربر» في العهود الاسلامية، لقد اقتُضِبت الفقرات المتعلقة بتلك العهود اقتضابا؛ بينما تُوسُّع في التعريف بتاريخ أمازيغيُّي مما قبل الاسلام. لهذا نرى أن عدد المراجع الأجنبية في هذه البيبلوغرافية أكثر بكثير من عدد المراجع العربية.

#### -1 المراجع العربية:

- ابن ابى زرع: روض القرطاس.
- ابن خلدون، المقدمة، الجلد الأول من تاريخ ابن خلدون، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1958.
- ابن عبد الحكم، فتوح افريقية والاندلس، خقيق عبد الله الطباع، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1964.
- ابن عبد العظيم الازموري: بهجة الناظرين وأنس الحاضرين ووسيلة رب العالمين في مناقب رجال أمغار الصالحين، مخطوط، الخزانة العامة، الرباط، رقم 1501.
- ابن مرزوق التلمساني، محمد: المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، خقيق ماريا خيسوس بيغيرا، تقديم محمد بوعياد، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1401هـ/ 1981.
- الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، خَقيق هانري بيريس، الجزائر، دار الكتاب، 1957.

### = تاريخ الأمازيغيير.

#### - المصادر الأجنبية أو المكتوبة بلغة أجنبية:

- AGNOUCHE, Abdellatif Histoire politique du Maroc, Casablanca - Afrique Orient 1987.
- AKKACHE, A Tacfarinas Alger, S.N.E D., 1968.
- AYMARD, André, AUBOYER, Jeannine Histoire générale des civilisations, Paris : P.U.F., 1967 Vol. I, II.
- BAILLY, A:
- Dictionnaire Grec-Français, 11 ème Ed. Paris : Hachette, 1894.
- BASSET, André La langue berbére Paris : E. Leroux, 1929.
- BASSET, André Quelques considérations sur la langue berbère
- Revue du monde non-chrétien, n° 11, Juil.-Sept. 1949, 12 p.
- BENABOU, Marcel, Juba II ou l'Africanité vassale de Rome, In Les Africains, Paris: Ed. Jeune-Afrique, 1977, pp. 141-165.
- BENABOU, Marcel La résistance africaine à la romanisation, Paris, Maspéro, 1976.
- BENABOU Marcel Tacfarinas : Insurgé berbère contre Ia colonisation romaine, in Les Africains - Paris, Ed. Jeune-Afrique, 1977, pp. 293-313.

- أمرير عمر: الشعر الأمازيغي المنسوب الى سيدي حمو الطالب. الدار البيضاء. مطبعة التيسير. 1987.
  - الجزنائي، على: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس.
- الصافي، مومن علي: أوسُّان صمُّيدنين، مطبعة الأندلس، 1983.
  - حسن، ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام، الجزء 1، ط، 7
    - القاهرة، مكتبة النهضة الصربة، 1964.
- ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدون، ط. موسُّعة، القاهرة، دار للعارف، 1953.
- شفيق، محمد: الشعر الأمازيغي والمقاومة المسلحة في الاطلس المتوسط وشرقي الاطلس الكبير. مجلة الاكاديمية، عددك، 1987/1408.
  - عبد الرزاق، محمد اسماعيل: الخوارج في بلاد المغرب
    - الدار البيضاء، دار الثقافة، 1976.
  - مجمع اللغة العربية: معجم ألفاظ القرآن الكريم.
- مستاوى، محمد: ئسكراف، الدار البيضاء، دار الكتاب، 1976.
- مستاوي، محمد: تاضصا د-يمطّاون الدار البيضاء، دار الكتاب، 1979.
- الناصري. أحمد بن خالد: كتاب الاستقصا. الدار البيضاء. دار الكتاب، 1954. 2

### <u> تاريخ</u> الأمازيغيير.

Maisonneuve, 1984.

- CHOTTIN, Alexis. Tableau de la musique marocaine, Paris, Geuthner, 1939.
- COHEN, Marcel. Pour une sociologie du langage, Paris, A. Michel 1956.
- DECRET, François, FANTAR, Mhamed. L'Afrique du Nord dans l'antiquité, Paris, Payot, 1981.
- DRAGUE, Georges. Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, Paris, J. Peyronnet, 1951.
- EDON, Georges. Dictionnaire Français-Latin, 13e Ed., Paris, Librairie Eugène Belin, 1939.
- ELISSEEFF, V., NAAUDOU, WIET, G., WOLFF.
- Histoire du développement culturel et scientifique de l'humanité, Paris, UNESCO, Vol. III.
- Encyclopédie Berbère Aix-en-Provence : EDISUD, 1987, Volume IV.
- FERRO, Marc. Comment on raconte l'histoire aux enfants, Paris, Payot, 1981.
- FERRO, Marc L'hitoire sous surveillance, Paris, Calmann-Levy, 1985.
- FOUCAULD, Charles de Dictionnaire Touareg-Français, Paris, Imprimerie Nationale, 1951, 4Vol.
- FOURNEL, Henri. Les Berbers, Tome 1. Paris,

- BERNARD, Jean Le sang et l'histoire Paris, Buchet-Chastel, 1983.
- BERTHIER, André La Numidie, Rome et le Maghreb, Paris, Picard, 1981.
- BOUCHENAKI, Mounir Jugurtha : Un roi berbère et sa guerre contre Rome, in Les Africains - Paris, Ed. Jeune-Afrique, 1977, pp. 165-191.
- BOUKOUS, A. Le profil sociolinguistique du Maroc, B.E.S.M, n° 140, 1979, pp 5-31. numéro spécial : Culture populaire marocaine.
- BRUNNEL, Pierre, JOUANNY, Robert: Les grands écrivains du monde, Paris, F. Nathan, 1976.
- Bulletin de l'enseignement public au Maroc, n° 24, Octobre 1920, pp. 302-438. - CAMPS, Gabriel. - Berbères : Aux marges de l'histoire - Toulouse, Hespérides, 1980.
- CESAR, Jules -- Guerre d'Afrique / Texte établi et traduit par A. Bouvert - Paris, Les Belles Lettres, 1949.
- CHABOT, J. B. Recueil des inscriptions libyques.-Paris, Imprimerie Nationale, 1940-1941.
- CHAFIK, Mohammed. En ce qui concerne les noms de Masinissa et Jugurtha, in franssich Heute, Frankfurt, Juin 1984 (Spécial Maghreb).
- CHELHOD, Joseph. L'Arabie du Sud, Paris,

### و تاريخ الأمازيغيير.

de Si Mohand ou Mhand. - Paris, Maspéro, 1982. - MANDOUZE, André. - Prosopographie de l'Afrique chrétienne. - Paris, C.N.R.S 1982. - MANDOUZE, André. - Saint Augustin, 354 - 430 : Une africanité en question, in Les Africains, Paris, Ed. Jeune-Afrique, 1978, pp. 73-103. - MARCAIS, Georges. - Les Arabes en Berbérie du 11e au 14e siècle, Paris, E. Leroux, 1913, 771 p. - MARCY, Georges. - Introduction à un déchiffrement méthodique des inscriptions tifinagh du Sahara central. - Hesperis, 1r - 2e trim. 1937, pp. 89 - 118. - MARCY, Georges - Les inscriptions libyques bilingues. - Paris, Imprimerie Nationale, 1936. - MEILLET, A., VENDRYES, J. - Traité de grammaire comparée des langues classiques - 5e Ed., Paris, Honoré Champion, 1979. - MIALARET, Gaston. - Histoire mondiale de l'éducation - Tome 1, Paris, P.U.F., 1981. - PERETI, Luigi - Histoire du développement culturel et scientifique de l'humanité, Paris, UNESCO, *Vol. II. - PLINE L'ANCIEN. - Histoire naturelle, Livre V* /Texte établi et commenté par Jehan Desanges, Paris, Les Belles Lettres, 1980. - RACHET, Marguerite. - Rome et les Berbères. - Latomus, revue d'études latines, Bruxelles, 1970. - RENISIO, A. - Etudes sur les dialectes berbères. - Paris, E. Leroux, 1932. - Répertoire alphabétique des

Imprimerie Nationale, 1879.

- GAFFIOT, Félix. Dictionnaire Latin-Français Paris, Hachette 1934
- GALAND, Lionel. Langue et Littérature Berbères-Paris, C N.R S., 1979.
- GSELL, Stéphane. Histoire ancienne de l'Afrique du Nord - Paris, Hachette, 1920 - 1928, 8 Vol
- HANOTAUX, G. Histoire dé la Nation Egyptienne
- Paris, Plon, 1935 -1940, 7 Vol. Horaires, Programmes, instructions- Rabat, Direction de l'Instruction Publique, 1950.
- JACQUES-MEUNIE, Dj. Greniers citadelles du Maroc. - Paris, Arts et métiers, 1951, 2 Vol.
- JACQUES-MEUNIE, D. Le prix du sang chez les Berbères de l'Atlas - Paris, Imprimerie Nationale, 1964.
- JULIEN, Charles-André. Histoire de l'Afrique du Nord - Paris, Payot, 1986, 2 Vol. - LAOUST, E. - Cours de berbère marocain - Paris, Geuthner, 1939. - LAOUST, E.
- Siwa : son parler Paris, E. Leroux, 1931. LEFEBVRE, Gustave - Grammaire de l'Egyptien classique. - Le
- Caire, Institut Français d'Archéologie Orientale, 1955.
- LOCQUIN, Marcel. In Science et Vie. n° 31, juin 1980. - MAMMERI, Mouloud. - Les Isefra : poémes

### تاريخ الأمازيغيير

بيان بشأن بعض الصور المدرجة بين صفحات هذا الكتاب مقتبسة بعض الصور المدرجة بين صفحات هذا الكتاب مقتبسة من مؤلِّف «كَابريال كامبس، Gabriel Camps»: «أمازيغيون، من مؤلِّف «كَابريال كامبس، Berbères» Toulouse, Hespérides, 1980. (وقد شجُعني على هذا الاقتباس علمي أن الأستاذ «كامبس» يخُدِم تاريخ "المغارب" من أجل نشر المعرفة المستقصية للبحث عن الحقائق التاريخية).

confédérations de tribus, des tribus, des fractions de tribus et des agglomérations de la zone française de l'Empire chérifien au 1er novembre 1939. - Casablanca, 1939 - 1017 p. - REYGASSE, Maurice. - Contribution à l'étude des gravures rupestres et inscriptions tifinagh du Sahara central, Alger, J. Carbonnel, 1932. - REYNIERS, F. - Taougrat, Paris, Geuthner, 1930. - RI N N, Louis. - Les Origines berbères, Alger, A. Jourdan, 1889. - ROGET, Raymond. - Le Maroc chez les auteurs anciens - Paris, les Belles Lettres, 1924. - SAINT-QUENTIN, Louis de. - 3000 ans avec les Berbères - Paris, Delagrave, 1949. - SALLUSTE. - Bellum Jugurthinum/Texte établi par Alfred Ernout, Paris, les Belles Lettres, 1971. - SILIUS ITALICUS. - La guerre punique, Tome 1, livres I-IV /Texte établi et traduit par Pierre Minoconi et Georges Devallet, Paris, les Belles Lettres, 1979. - TLATLI, Salah-Eddine. - La Carthage punique - Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient, Maisonneuve, 1978.